

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com













# ESSAI SUR IFFÉRENTES ESPECES D'AIR.

M. SIGAUD DE LA FOND sera des Leçons particulieres sur les différentes espèces d'air, dans son Cabinet Physique, due S. Jacques près S. Tres, Misson de l'Université, & il procurera aux Amateurs des appareils saits sur le modele des siens.

# ESSAI

SUR

### DIFFÉRENTES ESPECES

### D'AIR,

QU'ON DÉSIGNE SOUS LE NOM

### D'AIR FIXE,

Pour servir de suite & de supplément aux Élémens de Physique du même Auteur.

Par M. SIGAUD DE LA FOND,

Ancien Démonstrateur de Physique expérimentale de l'Université, de la Société Royale des Sciences de Montpellier, des Académies de Saint-Pétersbourg, L'Angers, de Baviere, de Valladolid, de Florence, &c. &c.

Volume in-8°. fig. Prix 5 liv. broché.





PARIS,

Chez P. Fr. Gueffier, Libraire-imprimeur, au bas de la rue de la Harpe, à la Liberté.

M. DCC. LXXIX.

Avec Approbation, & Privilége du Roi.

### FAUTES A CORRIGER.

Pagz 33, lig. 5, abaisser, lisez baisser.
205 lig. 2, un, lisez une.
234 lig. 5, contractée, lisez contrariée.
255, à l'addition marginale: de la variété, lisez de l'activité.
304, à l'addition marginale: Apérience, lisez Expérience.
206, transportez à la page 307, l'indication marginale
21, 5, lig. 5.

## LIVRES qui se trouvent chez le même Libraire.

| Elémens de Physique Expérimentale, par M. Sigaud de     |
|---------------------------------------------------------|
| la Fond, 4 vol. in-8. br 24 liv.                        |
| Description & Usage d'un Cabinet de Physique, indis-    |
| pensable pour faire suite à l'Ouvrage précédent, par    |
| le même, 2 vol. in-8. br 12 liv.                        |
| Récréations Mathématiques, par M. Guyot, 2 part. br.    |
| avec les figures enluminées 30 liv.                     |
| Mon Oisiveté, 1 vol. in-8°, avec figure, rel. 5 liv.    |
| Théâtre de Société, seconde édition, rel. 9 livi. 12 f. |
| Tableau Analytique de la Chymie, par M. Brongniard,     |
| in-8 br                                                 |
| Les Grands Evénemens par les Perites Capses, 2 Vol.     |
| in-12. rel 5 liv.                                       |
| Mappemonde Géographique & Historique, en 2 Par-         |
| ties, in-12. br 3 liv. 12 s.                            |
| Vie de la Sœur Marie de l'Incarnation, Fondatrice des   |
| Carmelites de France, in-12. rel 2 liv. 10 s.           |
| Almanach Pittoresque des Monumens de Paris, petit       |
| in-12 1 liv. 16 f.                                      |
| Les Fastes, Poeme, par M. Lemiere, in-8°                |
| Zabeth, ou les heureux effets de la Bienfaisance,       |
| broché 2 liv.                                           |
| Traité de l'Education économique des Abeilles, par M.   |
| Ducarne de Blangy, fig. in-12. br. 3 liv.               |
| Calendrier perpétuel, rendu sensible, & mis à la portée |
| de tout le monde, in-12. br I liv. 16 s.                |
| Guide du Commerce, par M. Gaignat de Laulnay,           |
| in-fol. br. en carton 9 liv.                            |
| L'Arithmétique démontrée, par le même, in-8. br.        |
| 3 liv.                                                  |
| CONFÉRENCES Ecclésiastiques du Diocese d'Angers,        |
| nouvelle édition, considérablement augmentée, 10        |
| vol in-12 rel                                           |

#### APPROBATION.

LA lu par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux aun Ouvrage intitulé: Essai sur les dissérentes especes d'air qu'on désigne sous le nom d'air sixe, par M. Signus des LA FOND; je n'y ai rien trouvé qui puisse en empêchet l'impression.

A Paris, ce 10 Janvier 1779.

VALMONT DE BOMARE.

### PRIVILEGE DU ROL

20418, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A note ortes & féaux Confeillers, tes Gens tenans nos Cours de Parlument, Maitres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, grand-Conseit, Prévot de Paris, Baillifs, Sinechaux, leurs Lieutenans Ci-Vils & autres nos Justiciers qu'il appartien fre, SALUT Notre bien amé le fleur SIGAUD DE LA POND, Nous a fait exposer qu'il défireroit faire imprimer & donner au Publicum Ouvrage de sa composition, Intitule : Effat für differentes especes d'air , qu'on défigne fout le n m R'air fire, vil Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilege à te pretafaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofinit; Nous lui avons permis & permettons, ide faire imprimes ledit Ouvrage autant de fois que bon lui semblers, & de le vendre, faire vendre par tout notre Royaume. Voulons qu'il jouisse de l'effet du présent Privilège, pour sui & ses hoirs à perpétuité, pourvu qu'il ne le rétrocede à personne; & si cependant il jugeoit a propos d'on faite une cession, l'acte qui la contiendra sera enrégistre en la Chambre Syndicale de Paris, a peine de millité, tant du Privilege que de la ceffion. & alors par le fair foul de la ceffion enrégifisée e la durée du préfent Privilege fera réduit : a celle de la vie de l'Exposant, ou à celle de dix années à compter de ce jour, si l'Expofant décede avent l'expiration desdites de années. Le tout conformément aux articles IV & V de l'Arrêt du Conseil du 30 Août 1777, portant Réglement sur la durée des Privilèges en Librairie. Failons défenses à tous Imprimeurs - Libraires, & autres personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance; comme aussi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage sous quelque prétexte que co puisse être, sans la permission expresse & par éerit dudit Exposant, ou de celui qui le représentera, à peine de saisse & confiscation des exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende qui ne pourra être modérée, pour la premiere fois; de parcillo amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Conseil du 30 Août 1777, concernant les contresaçons; à la charge que ecq

Présences seront enregistrées tout au long sur le Registre de 14 Communaute des Imprimeurs & Libraires de l'aris dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression dudit Onvrage iera taite dans notre Royaume & non ailleurs, en bezu papier & beaux caracteres sonformément aux Réglemens de la Librairie, à peine de déchéance du présent Privilége ; qu'avant de l'exposer en vente, le Ma-nuscrir qui aura servi de copie à l'impression dudit Ouvrage ; sera remis dans le même état ou l'Approbation y aura été donnée , ès-mains de notre très-cher & séal Chevalier , Garde des Sceaux de France, le tieur HUR DE MIROMESNIL; qu'il en fera infuire remis deux Exemplaires dans notre Bibliotinique publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & feat Chevalier Chancelter de France le ficur DE MEAUPEOU, & un dans celle dugit fieur HUE DE MIROMESNIL; le tout à peine de nullité des Prétentes. Du congenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Exposant & ses hoirs, pleinement & paisiblement, sans souffrie qu'il leur foit fait aucun trouble ou empechement. Voulons que la copie des Presentes, qui sera imprimée tout au long, au commencement ou a la fin dudit Ouvrage, soit tenus pour duement tignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Conteillers - secretaires, foi soit ajoutés comme à l'Original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent fur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous Acces requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de hare, Charte Normande, & Lettres a ce contraires: Car tel notre plaisir. Donné à Paris, le dixione jour du mois de Mars, l'an de grace mil sept cent soixante-dix-neuf, & de notre regne le cinquieme. Par le Roi, en son Conseil.

Signé, LE BEGUE.

Registré sur le Registre XXI. de la Chambre Royale & Synaticale des Libraires & Imprimeurs de Paris, n°. 1603 folio 94. conformément aux dispositions énoncées au présent Privilège; & à la charge de fournir à ladite Chambre, les huis exemplaires prescrite par l'Article CVIII. du Réglement de 1713.

A Paris, ce 11 Mars 1773.

A. M. LOTTIN l'ainé, Syndie.

### $PR \not E FACE$

SI les progrès des Sciences sont lents; c'est sur-tout en Chymie & en Physique qu'on s'apperçoit de cette lenteur. Les idées naissent facilement : les nouvelles vues se présentent en foule; mais ce n'est qu'à la longue, & souvent après avoir été, pour ainsi dire, abandonnées, qu'elles se développent & qu'elles amenent des connoissances certaines. Considérons en effet la marche de l'esprit humain dans les nouvelles découvertes qui font l'objet de cet Ouvrage, on trouvera le germe de ces connoissances dans les travaux des Chymistes & des Physiciens du siecle précédent, & ils seroient sans contredit parvenus au point où nous sommes arrivés, si, profitant des premieres lumieres que l'expérience leur avoit fournies, ils avoient multiplié ces expériences, & ils se fusient livrés davantage aux inductions qu'ils pouvoient en tirer; mais ils ne firent qu'en-

1

trevoir ces nouvelles connoissances, & elles tomberent pour ainsi dire dans l'oubli.

Ils nous apprirent que l'air est un des principes les plus abondans des mixtes; qu'il y existe dans un état bien différent de celui où il se présente au moment qu'il s'en dégage: ils nous indiquerent les moyens qu'on peut employer pour l'en dégager; ils nous annoncerent même quelques-unes de ses propriétés singulieres; mais, bien éloignés de suspecter toutes celles qui le caractérisent & qui le distinguent de l'air ordinaire avec lequel ils le consondirent, ils nous laisserent la gloire de ces importantes-découvertes.

Ils furent sans doute arrêtés dans les recherches qu'ils pouvoient faire par les difsicultés qui se présenterent. L'abondance étonnante & l'extrême expansibilité de ce principe qu'ils regardoient comme incoercible, & comme incapable d'être contenu & rensermé sous forme visible dans aucun vaisseau, leur sit sans doute abandonner le projet de le recueillir, de l'isoler & de l'exami-

her en particulier. Bien éloignés de suspecter tout l'avantage qu'ils eussent pu retirer de ce travail, ils préférerent de veiller à la sureté de leurs vaisseaux, & ils aimerent mieux abandonner un produit dont ils ne connoissoient point tout le prix, que de s'exposer à perdre le fruit des différentes ana lyses qu'ils faisoient. Il falloit, pour entres prendre un travail de cette espece; imaginet une nouvelle manière de manœuvrer : il falloit imaginer de nouveaux appareils; & quelque simples qu'ils soient; il étoit difficile de les imaginer : il étoit réservé au génie industrieux & à la patience admirable du D. Priestley, de rendre cet important service à la Physique, de reprendre les travaux des anciens, de réaliser leurs soupçons, & de nous enrichir de nouvelles connoissances qui feront à jamais époque dans l'histoire des progrès de la Physique pour le dix-huitieme siecle. C'est en esset à cet ingénieux Physicien que nous sommes redevables de ce que nous connoissons de plus intéressant

en ce genre: c'est lui qui nous a développé les principales propriétés de ces principes fugaces qui avoient échappé jusqu'alors à la curiofité des Chymistes & des Physiciens; c'est à lui que nous devons l'art de rassembler ces principes, de les isoler, de les combiner avec la plus grande facilité; c'est lui en un mot qui nous a, pour ainsi dire, ouvert une nouvelle carriere, & qui nous a frayé de nouvelles routes dans lesquelles on s'est empressé d'entrer; mais malgré la multitude de Savans & d'Amateurs qui se sont livrés à ce nouveau genre de travail, il nous reste encore bien des connoissances à acquérir, avant qu'il nous soit donné de pouvoir fixer nos idées sur la nature de ces sortes de produits, & de pouvoir établir un système général propre à lier les faits, & à rendre raison des phénomenes multipliés qui se préfentent tous les jours à nos recherches.

Si le flambeau de l'expérience nous éclaire dans ces routes ténébreuses, il n'a point re dissipé entierement les ténebres dont elles sont remplies, & souvent une nouvelle lueur nous fait découvrir des objets qui nous avoient échappés, ou que nous avions mal saiss.

Malgré cela cependant nous n'avons point à regretter nos peines & nos travaux. Nous avons acquis & nous acquérons tous les jours de nouvelles connoissances bien faites pour exciter de plus en plus notre curio-sité, & souvent très-propres à satisfaire ce desir qui nous porte à nous rendre utiles à la société.

Quelle utilité en effet ne retire-t-on point actuellement de celles que nous avons découvertes dans l'air fixe proprement dit, ce fluide qui se dégage des substances calcaires par voie d'effervescence, ou que la nature nous sournit abondamment dans la fermentation qu'elle produit & qu'elle fait subir à quantité de substances muqueuses & sucrées. Quelle douce satisfaction pour le Physicien qui s'occupe de ce travail, de pouvoir offrir à l'humanité soussirante des

fecours plus prompts & plus efficaces que ceux qu'elle peut attendre de l'art même uniquement occupé à réparer les dérangemens de l'économie animale?

Si les autres especes de fluides auxquels nous donnons également le nom d'air fixe, mais que nous désignons outre cela par autant de dénominations particulieres, pour éviter la confusion dans nos travaux, & pour les bien distinguer les uns des autres. ne nous offrent point des phénomenes aussi importans & des motifs aussi puissans qui nous attachent à leur recherche; si nous nous n'avons rien découvert en eux qui puisse tourner au bien de l'humanité, ils ont au moins de quoi satisfaire amplement notre curiofité, par la singularité des phénomenes qu'ils nous présentent, & par les nouvelles lumieres qu'ils répandent dans la plupart de nos théories chymiques.

Parmi ces derniers, nous devons sur-tout distinguer cette espece particuliere d'air fixe qu'on désigne sous le nom d'air nitreux.

Dans la multitude des phénomenes qu'il offre à notre curiosité, il en est un qui mérite par préférence notre attention; il nous fournit un moyen de juger des différens dégrés de salubrité de l'air que nous respirons. Or. quelle connoissance pourroit être plus précieuse au Physicien & à l'homme en général, que celle qui lui apprend à déterminer les dégrés de salubrité des différentes atmospheres dans lesquelles il peut être plongé. & qui le met à portée d'éviter les accidens qui naissent trop fréquemment de l'insalubrité d'un fluide qui fait pour ainsi dire partie de sa constitution? Mais laissons de côté les avantages qu'on peut retirer de la connoissance de chacun de ces êtres particuliers > on les trouvera suffisamment développés, ou au moins autant qu'il est encore possible de le faire dans le cours de cet Ouvrage : bornons nous à exposer le plan que nous avons. suivi pour le rendre utile & commode à nos Lecteurs, pour les mettre à portée de suivue ces sortes de travaux, & de pouvoir

étendre la sphere de nos connoissances dans une matiere aussi neuve & aussi digne de toute notre attention.

Depuis les recherches & les découvertes du D. Priestley, & elles sont en grand nombre dans l'excellent Ouvrage qu'il a publié, il en est peu qu'on puisse regarder comme neuves : celles qu'on pourroit glorifier de cet honneur, ne sont, à proprement parler, qu'une suite des travaux de ce grand homme. J'en excepte cependant les théories bien ou mal fondées auxquelles elles ont donné naifsance, & qui ont occasionné de nouvelles expériences relatives à cet objet. Il paroîrroit donc inutile de donner au Public un mouvel Ouvrage sur cette matiere; & il le seroit effectivement, si celui du D. Anglois étoit à la portée de tout le monde, & qu'il pût mettre les Amateurs, qui ne sont point encore initiés dans ces sortes de travaux, en état de répéter les expériences qu'il indique; mais plus fait pour les Savans qui n'ont point besoin de certains détails, dont

les Amateurs ne peuvent se passer, le D. Priestley ne s'est occupé qu'à rassembler des faits, & à présenter des résultats: il ne s'est point même astreint à cet ordre méthodique & élémentaire qui puisse en faire saisir facilement la liaison & l'importance. Ce sont, à proprement parler, d'excellens matériaux qu'il a recueillis à mesure qu'ils se sont présentés, & qu'il a abandonnés à la curiosité des Savans. Il nous manque donc encore, malgré cet excellent Ouvrage, une espece de rudiment sur cette importante matiere. qui soit propre à diriger les travaux & les opérations de ceux qui voudront entrer dans cette nouvelle carriere, qui leur ouvre les routes qu'ils ont à suivre, & qui leur mette entre les mains les instrumens nécessaires & commodes pour avancer dans ce labyrinthe.

Les appareils du D. Priestley très-exacts, très-propres à répondre à ses vues, & dont on lui conservera toujours le mérite de l'invention, ne sont point tous d'un service

assez commode pour ne point rebuter ceux qui ne sont pas bien accoutumés à faire des expériences. M. le Duc de Chaulnes, Amateur aussi instruit que zélé pour le progrès des Sciences physico-chymiques, sentit d'abord cet inconvénient, & parvint à y remédier. Il présenta en 1777 à l'Académie. des appareils très-simples & très-commodes, qui méritoient sans contredit le bon accueil qu'on leur fit : ils ne satisfirent cependant pas pleinement les vues de leur Auteur. Il y fit quelque tems après quelques changemens, & ces changemens les rendirent effectivement plus commodes, en diminuant le volume du principal instrument. On trouve la description de ces ingénieux appareils dans la traduction françoise de l'Ouvrage du Docteur Priestley: nous devons cette excellente traduction aux foins du D. Gibelin, & nous lui devons en même tems toute la reconnoissance possible de nous avoir mis à portée de profiter d'un travail aussi étendu & aussi

bien fait sur une matiere si peu connue & qui méritoit tant de l'être.

Quelque commodes que paroissent les appareils de M. le Duc de Chaulnes, l'usage & les réflexions sur la maniere de manœuvrer. nous ont insensiblement conduit à les rendre plus commodes encore, & même d'un service plus exact. Notre cuve amenée à des dimensions suffisamment petites, pour qu'elle ne puisse être embarrassante, est couverte d'un vernis très-solide, à l'abri de l'action des acides qui peuvent se trouver dissous dans l'eau; de sorte que ce liquide s'y conserve dans l'état de pureté qu'il doit avoir, pour qu'on puisse compter sur les résultats des expériences qui exigent que les substances sur lesquelles on opere, restent pendant un certain tems en communication avec l'eau de la cuve; & par cela seul, la nôtre est présérable à toutes celles qui laissent à découvert des substances métalliques attaquables par les acides. Munie d'un support convenable pour soutenir les tubes communiquans, lorsque le besoin l'exige, & accompagnée d'une colonne de métal qui porte un fourneau mobile, & qui retient le col des vaisseaux qu'on veut soumettre à l'action du feu, l'ensemble de cet appareil nous donne une facilité d'opérer qu'on ne trouve point dans l'ancienne constitution de ces sortes de machines.

Nous avons cru devoir aussi supprimer les récipiens dans lesquels on recevoit avant nous les produits de ces sortes d'opérations. Ces récipiens, pour l'ordinaire cylindriques, & semblables à ceux d'une machine pneumatique, étoient sujets à deux inconvéniens. Ouverts de tout leur diametre, il n'étoit guere possible, sur-tout en se servant d'une petite cuve, de faire passer l'air qu'ils contenoient dans un autre vaisseau, sans en perdre une certaine quantité: il falloit, pour obvier à cet inconvénient, une grande habitude de manœuvrer & une attention particuliere: ajoutez à ce premier inconvénient que, pour mettre en réserve les produits contenus dans

ces récipiens, il falloit de toute nécessité les faire plonger dans une cuvette, ou une iatte remplie d'eau, afin d'obstruer leur ouverture, & de supprimer toute communication entre l'air ordinaire & celui qui étoit renfermé dans ces sortes de vaisseaux : or, parmi ces produits, il y en a qui ont la plus grande affinité avec l'eau, & qui conséquemment se trouvoient en peu de tems absorbés en grande partie par l'eau de la cuvette. Il falloit donc avoir attention d'ajouter de nouvelle eau au besoin, ou au moins couvrir cette eau d'une couche d'huile assez épaisse, pour s'opposer à la communication de l'eau & du produit aériforme. Or, nous évitons ces deux inconvéniens en prenant pour magasin à air des flacons de crystal bouchés à l'émeril, & on verra dans l'exposition de nos opérations, comment on peut facilement, avec de pareils vaisseaux, recueillir sans en perdre le produit le plus abondant.

Nous ne parlerons point ici des autres

changemens que nous avons cru devoir introduire dans nos autres appareils; de notre maniere de peser ces sorres de fluides . & d'éviter par cette nouvelle méthode les erreurs dans lesquelles on tombe nécessairerement, en suivant la manière ordinaire de remplir les vaisseaux du fluide qu'on se propose de peser; de la maniere que nous avons employée pour remplit des vaisseaux trop longs pour les plonger dans la cuve. Ceux qui connoissent la méthode ordinaire de manœuvrer, & qui consulteront la nôtre, seront à portée de les comparer l'une à l'autre, & de juger de l'avantage que nous croyons trouver dans celle que nous propolons.

Quant à la maniere d'exposer nos expériences & de les développer, nous avons cru devoir infaster sur la description des appareils, sur la maniere de s'en servir, & sur les attentions qu'on doit apporter pour l'exactitude de chaque expérience: nous avons indiqué ensuite le résultat de l'expérience,

& les inductions qui se sont présentées. Nous n'avons prétendu embrasser ni soutenir aucune l théorie; mais nous nous sommes permis d'indiquer sommairement celles qui nous ont paru mériter d'être connues & d'être examinées, bien persuadés que nous ne sommes point encore à portée d'en établir aucune qu'on puisse regarder comme certaine. Le principal but de notre Ouvrage se bornant à diriger les Amateurs dans la maniere de faire exactement ces sortes d'expériences, & à leur inspirer le goût de cette étude, nous n'avons rien négligé de ce que nous avons cru propre à répondre à nos vues; c'est pour cela que nous nous fommes attachés à faisir & à bien présenter les principales propriétés, les propriétés caractéristiques des différentes especes de fluides qui font l'objet de notre travail, les combinaisons variées qu'on peut leur faire subir. Nous nous sommes sur-tout attachés à bien constater les avantages étonnans qu'on peut retirer de l'application de l'air fixe proprement dit, à l'économie animale; nous avons indiqué des moyens simples, commodes & exacts pour faire ces sortes d'applications, & nous croyons pouvoir nous flatter d'avoir mis ces moyens à la portée de tout le monde. Notre Ouvrage en un mot, aussi élémentaire qu'il étoit possible de le faire, pourra servir d'introduction aux Traités plus savans & plus prosonds que nous avons déja sur ces dissérentes matieres, & à ceux qu'on pourra publier par la suite: c'est l'unique but auquel nous ayons aspiré, & auquel nous soyons jaloux d'être parvenus.





### ESSAI

### SUR LES DIFFÉRENTES ESPECES D'AIR

Qu'on désigne sous le nom

### D'AIR FIXE.

(1) On convient généralement que tous les corps contiennent une certaine quantité d'air sortes de répandu, disséminé entre leurs parties inté- principes. grantes. Tous les liquides foumis à l'épreuve du vuide; les solides mêmes plongés dans un liquide, & soumis à la même épreuve, abandonnent une quantité prodigieuse de petites bulles d'air, qui s'élevent brusquement à travers la masse liquide, se portent à sa surface, & viennent se perdre sous le récipient, à proportion qu'on fait jouer le piston de la machine pneumatique, & qu'on raréfie la masse d'air renfermée sous ce vaisfeau; mais cet air qui se manifeste alors, n'est point différent de l'air atmosphérique. Ce sont autant de molécules de celui-ci,

`2

qui se sont logées & interposées entre les parties intégrantes des corps dont on les retire, & ce fluide n'entre pour rien dans la constitution de ces corps. Aussi n'éprouve-t-elle aucun changement lorsqu'on les a privés de ce fluide étranger; mais outre cette quantité d'air ordinaire, dont le volume n'approche point de celui du corps qui le recele, tous les mixtes contiennent encore une espece particuliere de fluide extrêmement expansible, oui s'y trouve dans un état de combinaison, & qu'on peut même regarder comme l'un de leurs principes les plus abondans.

De tout temps ce principe fut reconnu des Chymistes, & comme il se présente constamment sous une forme aérienne permanente, les anciens le consondirent avec l'air atmosphérique. Ils le désignerent cependant sous une dénomination particuliere : les uns le nommerent Spiritus : les autres, Gas Sylvestre.

Opinion Van-helont, Van helmont est le premier qui nous en ait donné une idée assez exacte: elle eut même dû nous conduire naturellement aux nouvelles découvertes, qui font aujourd'hui l'objet de nos recherches & de notre admiration. Il regarde ce principe comme un esprit, une vapeur incoercible, qu'on ne peut rassembler dans des vaisseaux, ni réduire à

une forme visible. Il prétend, & avec sondement, que ce sluide est le principe le plus abondant des mixtes qui le recelent, & il va même jusqu'à croire que soixante-deux livres de charbon sournissent dans leur combustion, soixante-une livres de ce principe, qu'il nomme Gas Sylvestre, & conséquemment que cette quantité de charbon ne contient qu'une seule livre de terre (a).

Il observe très-bien encore que ce gas ne peut être contenu dans les mixtes sous la forme fous laquelle il se dégage. Autrement, dit-il, rien ne pourroit l'y contenir : il détruiroit l'agrégation des parties, & il décomposeroit les mixtes. C'est ce qu'observe trèsbien également M. Halles; un pouce cubique de bois de chêne, fournit dans son analyse 216 pouces cubiques d'air. Or, ce volume d'air resserré dans l'espace d'un pouce, & jouissant de sa force expansive, pressera contre chaque côté du cube avec une force de 3310 livres, en supposant que ce cube ne contienne point d'autre matiere que cet air. Il pressera donc les six côtés du cube avec une force de 19860 livres; force suffisante pour briser sa chaîne avec

<sup>(</sup>a) Complex. atq. mixtion. Elem. figmentum.

explosion (a). Il faut donc nécessairement supposer que cet air ne jouit point de sa force expansive, tant qu'il est dans l'état d'agrégation. Il est donc comme enchaîné dans les mixtes, & contenu sous forme concrete: il y est comme fixé, comme coagulé. Et voilà manifestement la premiere idée d'air fixe, clairement énoncée dans l'Ouvrage de Vanthelmont.

Toutes les substances muqueuses & sucrées, remarque encore fort judicieusement ce celébre Chymiste, amenées à un état de fermentation vineuse, fournissent une quantité étonnante de cette espece de gas. Il s'en dégage du vin, de l'hydromel, du pain, &c. au moment où ces sortes de substances fermentent. On obtient, ajoute-t-il ailleurs, un principe semblable par voie d'effervescence, & même par l'intermede du feu. On peut, dit-il expressément, le dégager du sel ammoniac, par la voie des combinaisons, & des végétaux par la cuisson (b). Le feu le développe encore abondamment de la poudre à canon qu'il enflamme: & voilà, comme il est facile de l'observer, l'idée la plus com-

<sup>(</sup>a) Statique des végéraux, chap. 6.

<sup>(</sup>b) Tractatus de flatibus.

plette des moyens que nous employons actuellement pour obtenir ce principe.

Si nous fuivons plus loin les recherches de Van-helmont, nous nous persuaderons de plus en plus qu'il nous avoit ouvert la carriere que nous parcourons aujourd'hui. Nous verrons qu'il connoissoit parfaitement la vertu méphitique de ces sortes de principes. Il n'ignoroir point que c'étoit à la respiration de ce fluide dangereux qu'il convient de rapporter la suffocation des animaux dans la fameuse grotte du chien, située entre Naples & Pouzoles (a): celle à laquelle les ouvriers sont quelquefois exposés dans les mines; les accidens que produit la vapeur du charbon allumé; ceux qui arrivent quelquefois dans les celliers où on fait fermenter le vin; dans les atteliers où on fabrique la bierre, &c.

Van-helmont avoit même suivi les essets de ce principe jusques dans les sonctions de l'économie animale : il imaginoit, d'après l'opinion d'Hippocrate (b), opinion dominante alors dans l'Ecole, que la digestion étoit une véritable putrésaction, & consé-

<sup>(</sup>a) Complex. atq. mixtion. Elem. figmentum.

<sup>(</sup>b) Hyppocr. lib. de A at.

épreuve. S'il se trompa dans le résultat de quelques-unes de ses expériences, son erreur est bien excusable : il ignoroit que la plupart de ces principes avoient une affinité singuliere avec l'eau avec laquelle ils se combinoient à leur passage. De-là, la quantité de produit lui paroissoit moindre qu'elle n'étoit réellement.

Son opinion fur ses fortes de prinsipes.

(4) Le D. Halles regardoit ces fortes de principes, comme de véritable air; mais dans un état de fixité, tant qu'il restoit dans son état de combinaison, ou tant qu'il étoit retenu dans les corps qui le receloient. » Tous » les corps, dit-il, contiennent une très-» grande quantité d'air, & cet air est sou-» vent dans ces corps, sous une forme dif-» férente, de celui que nous connoissons: c'est-» à-dire, dans un état de fixité, où il at-» tire aussi puissamment qu'il repousse dans » son état ordinaire d'élasticité. Ces parti-» cules d'air fixe, qui s'attirent mutuellement, » sont souvent chassées hors des corps den-» ses, par la chaleur ou la fermentation. » & transformées en d'autres particules d'air » élastique ou repoussant; & ces même par-» ticules élastiques retournent, par la fer-» mentation, & quelquefois fans fermenta-» tion, à leur forme précédente, c'est-à-dire,

b deviennent de nouveau des corps den-» fes » (a).

C'est sans doute à cette idée de M. Halles, Observaidée qu'il avoit prise lui-même dans les Ou-nom vrages de Van-helmont, qu'on doit la dé-fixe qu'on nomination d'air fixe, qu'on donne actuelle-néral a ment à ces sortes de produits; & cette déno- principes. mination, que plusieurs célebres Chymistes leur contestent, me paroît cependant plus propre que toute autre à désigner ces especes de produits. Considérons en seffet qu'outre la forme aérienne, permanente, sous laquelle ils s'échappent des mixtes, il en est quelques-uns qui jouissent complettement des propriétés de l'air que nous respirons, & qui jouissent même éminemment de ces propriétés: tels sont ceux qu'on dégage par l'intermede du feu de presque toutes les chaux métalliques : qu'il en est d'autres qu'on peut amener à l'état d'un air véritablement respirable, en les débarrassant de différentes substances étrangeres qui alterent leur constitution. S'il en est guelques-uns qui se refusent à cette opération, & qu'on ne puisse suffisamment dépurer, pour en faire de l'air propre à la respiration; s'ils conservent cons-

<sup>(</sup>a) Statique des végétaux. Préface.

ils font contenus dans les mixtes, tant qu'ils y sont dans l'état de combinaison. Comment en effet ces sortes de principes pourroient-ils être contenus aussi abondamment qu'ils le font dans les mixtes, si on ne suppose qu'ils y soient dans un état de fixité? Jettons un coup-d'æil sur les résultats des expériences rapportées dans le fixieme Chapitre de l'immortel Ouvrage de M. Halles, intitulé la Statique des Végétaux, & nous verrons qu'il n'a traité aucun corps pris indistinctement dans les trois regnes de la nature, qui n'ait fourni dans son analyse une quantité d'air, dont le volume ne surpasse étonnamment celui de la substance analysée-Pour en donner ici une légere idée, nous en rapporterons quelques exemples.

Réfultatt de quelquesunes des expériences de M. Halles.

Pris dans le regne minéral: un pouce de charbon de terre, produisit par voie de distillation 360 pouces cubiques d'air. Un demi-pouce cubique de nitre, en fournit 90 pouces cubes.

Pris dans le regne animal: 4 de pouce, d'une pierre tirée d'une vessie humaine, produissrent 116 pouces cubiques d'air.

Pris dans le regne végétal: un pouce cube de pois, produisse 396 pouces cubiques d'air.

Toutes les substances qu'il soumit à cette spreuve, ne donnerent point, à la vérité, ine quantité aussi abondante de ce principe, nais toutes en donnerent une quantité bien upérieure au volume de la substance anavsée. Ce n'est donc point sans raison que nous donnons à cette espece d'air, le nom de fixe. On le distingue par ce moyen de l'air atmosphérique interposé entre les parties intégrantes des mixtes, & on fait connoître en même tems l'état d'agrégation dans lequel il se trouve dans les mixtes; mais cette dénomination générale ne suffit point encore, pour caractériser la multitude des principes de même genre, qu'on obtient de tous les corps qu'on peut soumettre à la même épreuve. De-là, le D. Priestley imagine très-bien de les désigner sous des noms différens : de-là, l'air fixe, propre- cipeces d'air ment dit, l'air nitreux, l'air inflammable, l'air déphlogistiqué, l'air spathique, l'air acide vitriolique, l'air acide marin, l'air alkalin, &c. Il ne prétend point, à la vérité, indiquer par ces dénominations différentes la nature particuliere de ces principes; mais seulement les distinguer les uns des autres. à raison des propriétés particulieres qu'on leur découvre, & mettre plus d'ordre dans

la maniere de les présenter, & d'exposer leurs propriétés. La même raison nous engage à suivre cette méthode, & nous exposerons dans autant de sections particulieres les propriétés de chacune de ces substances, après que nous aurons indiqué les moyens généraux qu'on peut employer pour se les procurer, & le principal appareil dont on se sert pour les examiner.

Plusieurs moyens d'ob-tenir ces dif férentes ef-peces d'air.

lation.

(5) On peut employer favorablement trois moyens particuliers pour obtenir ces différentes especes d'air: 10. l'action du feu poussé à un dégré plus ou moins éminent, De la distil- suivant l'exigence des cas. M. Halles employa fur-tout ce moyen: ce fut par voie de distillation qu'il traita la plus grande partie des corps qu'il analysa. Il avoit imaginé à cet effet, un appareil très-ingénieux, mais un peu difficile à manier, & dont il donne la description dans son Ouvrage (a). M. Rouelle y fit quelques changemens essentiels. & le rendit d'un service plus commode. M. Lavoisier l'avoit adopté dans les premieres recherches qu'il fit sur le même objet, & il le décrit très exactement, à quelques légers changemens près, dans l'Ouvrage

<sup>(</sup>a) Statique des végétaux.

qu'il publia (a); nous l'avons pareillement décrit dans le second Volume de notre Ouvrage, intitulé Description & usage d'un Cabinet de Physique, & nous en donnerions même ici une nouvelle idée, si nous avions dessein d'employer la distillation pour ces fortes d'expériences; mais comme ce moyen, tout exact qu'il est, emporte plus d'une difficulté avec lui, & que tous les Physiciens ne sont point communément assez exercés à faire des opérations chymiques de cette espece, nous le laisserons de côté: nous l'abandonnons même d'autant plus volontiers, que celui que nous propofons d'y substituer, est aussi exact & plus à la portée de tout le monde. Nous nous servirons cependant quelquefois de l'action du feu: mais cette méthode n'entraînera avec elle aucune difficulté, & nous ne l'emploierons souvent que pour hâter les effets de la méthode générale, que nous indiquerons plus bas.

(6) La nature nous offre dans la fermentation un second moyen très - propre au même effet.

De la fernentation.

On entend par fermentation en général

<sup>(</sup>a) Opusculos physiq. & chymiq.

un monvement intellie, qui s'encire spontanément, a l'aide d'un degré de chalent le de finidité convenable eure les Parties de certains corps composées lequi aitere singuliérement leur constitut ou adveile. Or, comme les produits qui réllitent de ce mouvement différent les uns des autres, on a cru devoir distinguer trois especes particulieres de sermentation ou au moins trois de grésdissérens de sermentation.

Le premier dégré, ou la premiere espece de sermentation, s'appelle vireuse ou spiritueuse, parce qu'elle change en vin, ou en liqueur spiritueuse les corps qui l'éprouvent. Telle est celle qui s'excite dans une cuve où on jette de la vendange, celle qu'on observe dans les atteliers où on fabrique la bierre, le cidre, &c.

La seconde espece de fermentation se nomme acide, parce qu'elle produit du vinaigre, ou une liqueur acide; ce n'est, à proprement parler, qu'une suite ou une continuation de la premiere espece de fermentation, qui se sera opérée sensiblement, ou insensiblement dans le mixte.

La troitieme espece ou le troisieme dégré de sermentation, se nomme fermentation putride ou alkaline; c'est le dernier état auquel auquel arrivent les substances animales ou végétales, & qui les conduit à une véritable putréfaction: on la nomme alkaline, parce qu'il se dégage dans ce dernier mouvement de fermentation une quantité plus ou moins abondante de principes alkalins. Les substances animales & végétales sont les seules qui soient susceptibles d'éprouver & de subir ces trois états différens de fermentations. Quelques - unes passent plus ou moins rapidement par ces trois dégrés; quelques-unes ne paroissent subir que les deux derniers; d'autres ne paroissent éprouver que la fermentation putride; & tel est l'ordre de la nature dans ces mouvemens. qu'aucune substance ne peut les subir dans un ordre rétrograde. Aucune ne peut passer de la fermentation putride à l'acide, & encore moins à celle que nous appellons vineuse. Si quelques-unes paroissent d'abord attaquées de fermentation acide, il est plus que prolible qu'elles ont passé insensiblement, & fans qu'on s'en soit apperçu, ou qu'elles ont déja subi le mouvement de fermentas tion vineuse; & c'est pour cette raison que nous croyons devoir regarder ces trois especes de fermentations, comme une seule &

C E unique opération de la nature, susceptible de trois modifications différentes.

Or, nous remarquerons qu'il n'y a que le premier & le dernier degré, où la fermentation spiritueuse & celle qu'on nomme putride, qui soient propres à sournir le principe aérien qu'on veut obtenir, & même il differe dans ces deux cas par des propriétés particulieres que nous ferons observer ailleurs.

Il se dégage avec la plus grande abon--dance des substances sucrées & muquenses qui subissent la fermentation vineuse. & il s'éleve au-dessus de la matiere fermentante. au point de remplir la cuve dans laquelle on la tient en fermentation: c'est bien le moyen le plus simple & le plus sécond en même tems, dont on pourroit se servir pour obtenir une très-grande quantité de ce principe. & pour examiner en grand ses propriétés; mais ce moyen n'est pas toujours à notre disposition. On ne fait sermenter le vin que dans une seule saison de l'année : & or ne trouve point de brasseries dans tous les endroits où on voudroit faire ces sottes d'expériences; d'ailleurs; la fermentation vineuse ne nous fournit qu'une seule espece d'air fixe: cest donc une raison de recourir à un autre

moyen qu'on peut toujours avoir sous la main, & dont l'effet est plus étendu & plus propre à satisfaire notre curiosité.

De l'effitvelcence,

3°. Le troisieme moyen d'opérer consiste dans l'effervescence. C'est un mouvement tumultueux & intestin, excité par le mêlange de différentes substances qui agissent les unes fur les autres, avec une tendance plus ou moins marquée, à se combiner réciproquement: c'est ce qui arrive, par exemple, lorsqu'on mête ensemble un acide & un alkali. On remarque la même chose, lorsqu'on verse un acide en liqueur sur une terre calcaire, ou sur différentes substances métalliques, sur quantité de parties tirées du regne animal, du regne végétal, &c. Dans tous ces cas, il s'excite & il se produit un mouvement plus ou moins rapide: les fubstances se décomposent; il s'échappe, pendant l'acte de certe décomposition, un fluide extrêmement expansible; & ce fluide est celui que nous désignons sous le nom général d'air fixe, dont les qualités varient, comme nous l'avons indiqué précédemment (4), suivant la nature de la substance qu'on soumet à cette épreuve. & l'espece particuliere d'acide qu'on emploie à set effet : or, ce moyen est le plus propre, le plus général, & en même tems le plus à la portée de tout le monde; & ce sera celui dont nous ferons particulierement usage dans la plupart des opérations que nous nous proposons de décrire.

Pour l'employer commodément, & en même tems pour faire avec toute la facilité possible la multitude étonnante d'expériences qui concernent cette matiere, nous emploierons dissérens appareils qu'il est important de connoître : nous nous bornerons cependant à décrire ici le principal seulement, nous réservant de faire connoître les autres à mesure que les expériences le requerront.

Delenotica le la cuve. Cet appareil se nomme la cuve: c'est un vaisseau dont la matiere, la sorme & les dimensions n'ont rien de sixe & de déterminé. Les uns préserent les grandes cuves, & imaginent opérer plus commodément. Ils ont, disent-ils, l'avantage de pouvoir remplir de plus grands vaisseaux, & conséquemment d'être à portée de recevoir sous un grand récipient la totalité d'un produit trèsabondant, & nous ne leur disputons point cet avantage; mais pour peu que l'on soit habitué à opérer, on en recevra aussi facilement la même quantité dans plusieurs petits vaisseaux qu'on disposera à sa portée,

de maniere qu'on puisse les faire succéder les unes aux autres : d'ailleurs, on aura la facilité dans cette derniere méthode, de diviser la totalité d'un produit en plusieurs parties, de mettre en réserve celle qu'on jugera la meilleure. Cette raison seule suffiroit pour nous déterminer à donner la présérence aux petites cuves, si elles ne la méritoient encore par le peu d'embarras qu'elles entraînent après elles, de la plus grande facilité à les renouveller d'eau, lorsqu'on craint qu'elle ne se soit impregnée d'émanations propres à altérer la qualité du résultat.

Nonobstant cependant ces observations que nous avons cru devoir nous permettre, nous ne prétendons point faire loi : nous laissons aux Amateurs à se décider pour les grandes ou pour les petites cuves. Notre premier Maître en ce genre, le D. Priestley, s'est toujours servi d'une grande cuve. Cette raison, jointe au plaisir de nager à grande eau, peut être prépondérante pour plusieurs, & nous en sournirons de grandes à ceux qu's nous les demanderont. Voici les dimensions & la description de la nôtre.

A B, (Pl. 1, Fig. 1.) est un vaisseau de pl. 1, Fig. 1. métal de cuivre rouge, de 15 pouces de longueur, 10 pouces de largeur dans sa.

partie la plus évalée, & de 9 process de profondeur. Il est couvert en declars de en dechors de verais gras bien poü. C'est une planche de cuivre cui prend le ceintre du vaifican, & qui se gliffe dans une espece de bague où elle est solidement arrêtée à deux pouces de profondeur au-deffors des bords du vaiffeau. On remarque à cette planche un trou z qui répond à un entonnoir de deux pouces de diametre fixé à demeure au-defious de la planche: c'est sur ce trou qu'on pose les vaisseaux dans lesquels on veur introduire une espece d'air quelconque. On y remarque outre cela une longue échancrure 3, de 2 pouces & demi de longueur, fur 6 à vlignes de largeur: elle sert à introduire, au-desfous d'un flacon cu'on pose desfus, la courbare d'un tube communiquant dont nous parlerons ailleurs, & dont la fonction confiste à apporter dans ce flacon l'air qu'on fabrique dans un autre.

On voit en D un robinet dont l'ouvertures domine de deux lignes la hauteur de la planche C: il sert à vuider le trop plein de la cuve en quantité de circonstances, sans cependant pouvoir mettre la planche C à déçouvert.

E est une petite potence de cuivre, qui

a'adapte à volonté à la cuve. Cette potence porte une tige F G, mobile de bas en haut, & qu'on arrête à une hauteur convenable par la visde pression H: elle sert à soutenir les tubes communiquans, qu'on introduit dans la cuve, lorsqu'ils sont très-longs, comme il arrive en quelques circonstances.

Cette cuve est accompagnée d'une seconde piece indispensablement nécessaire à nombre d'expériences: c'est une colonne de cuivre AB(Pl. 1, Fig. 2.) de 18 pouces de hauteur, solidement établie sur un pied de même métal B, & chargé de plomb en dessous.

Sur la longueur de cette colonne, glissent deux coulans doublés de drap, fendus par derriere & qui font ressort : l'un C porte une potence qui soutient un plateau de tole D, sur lequel on pose un réchaud de seu dont on a souvent besoin : le second E porte deux branches b, c, qui s'ouvrent à charnieres comme un compas, & qui se terminent par un carcan dont les dimensions varient à l'aide d'une vis d, pour embrasser & retenir les cols de dissérentes grosseurs des matras qu'on met sur le réchaud. Les deux coulans C & E s'arrêtent encore sixement sur la longueur de la colonne par les vis de pression.

a & e qui les traversent par derriere. Tel est en peu de mots la description de notre principal appareil, dont on sentira toute la commodité & l'étendue du service dans la suite des expériences que nous aurons à décrire.

## SECTION PREMIERE.

## De l'Air fixe.

e qu'on en- (7) On donne par excellence le nom d'air nd par air ie, propre- fixe à celui qui se dégage des substances muqueuses, sucrées dans la fermentation vineuse qu'elles éprouvent : on donne le même nom à celui qu'on obtient de l'effervescence occafionnée par le mêlange de l'acide vitriolique avec un sel alkali, ou une terre calcaire: on en obtient encore de même espece par l'action violente du feu sur certaines substances. Il est mille circonstances dans lesquelles on rerrouve ce même produit, & nous aurons occasion par la suite d'en faire observer quelques-unes. Nous nous servirons ici du mêlange de l'acide vitriolique avec la craie, & ce moyen nous fournira une assez grande quantité d'air fixe, pour les



usages auxquels nous nous proposons de l'employer.

(8) Le D. Priestley, & presque tous ceux Prépagation qui se sont occupés de ces sortes d'expérien-triolique ces, nous recommandent de mettre dans un flacon la quantité de craie sur laquelle nous voulons opérer, de la délayer dans une assez grande quantité d'eau, & de verser par-dessus de l'acide vitriolique concentré; mais nous avons toujours observé que cette maniere d'opérer n'étoit point sans inconvénient. Il s'excite dans un tel mélange un dégré de chaleur que le vaisseau n'est point toujours en état de supporter, & il se casse dans l'opération.

Nous avons donc cru devoir étendre précédemment l'acide vitriolique dans une quantité d'eau suffisante, en faisant ce mêlange dans un matras propre à supporter un degré de chaleur qui surpasse quelquesois la température de l'eau bouillante. Cette précaution

porte facilement.

Nous observerons à cet égard que, si tous les liquides contiennent de l'air atmosphéri- fur l'air natuque, il ne faut point imaginer pour cela que contenu dans

prise, la chaleur qui s'engendre dans le mêlange de cet acide alongé d'eau avec la craie, est beaucoup moindre, & le flacon la sup-

l'eau qu'on emploie pour affoiblir l'acide; puisse fournir une quantité d'air atmosphérique assez abondante pour détériorer les qualités de l'air fixe. La quantité d'air atmosphérique qui peut se dégager en pareilles circonstances, doit être réputée zéro, par rapport à celle de l'air fixe qui s'engendre. Il est en effet démontré par l'analyse exacte que fit anciennement M. Halles, qu'une masse d'eau ordinaire ne contient point tout-à-fait t de son volume d'air atmosphérique. L'air fixe ne peut donc être détérioré par le peu d'air ordinaire qui s'uniroit à lui dans l'opération. Il n'y a que la masse d'air commune qui remplit la capacité du flacon dans lequel on excite l'effervescence, qui mérite quelqu'attention, & qui puisse nuire à la pureté du produit; aussi avons-nous soin de la laisserfe dissiper & se porter au dehors, avant de recueillir l'air fixe que nous engendrons. A

Maniere de produtre l'air fixe, (9) La manière de produire & de recueillir de l'air fixe, est on ne peut plus simple. A quelques légers changemens dans les vaisseaux, c'est la même que celle du D. Priestley.

On met une certaine quantité de craie grossierement pulvérisée dans un flacon de pinte, percé sur l'épaule.

Pl. 1, Fig. 3. On adapte au gouleau du flacon A un tube

communiquant a b c (Pl. 1, Fig. 3.) il traverse un bouchon de liege qui ferme exactement l'ouverture du flacon; on peut même, pour plus grande sûreté, sceller le tout avec de la cire molle, Cela fait, on dispose le flacon A, de maniere que la courbure c du tube communiquant, entre dans l'échancrure b, faite à la planche C de la cuve, que nous supposons pleine d'eau jusqu'à deux ou trois lignes de son bord : on le dispose de façon que l'orifice d du tube communiquant, n'excede point la surface de la tablette, Alors on verse de l'acide vitriolique préparé par l'orifice C du flacon A, & on bouche cet orifice avec un bouton de cire molle: on se sert commodément pour verser l'air d'une petite burette A (Pl. 1, Fig. 4.): il Pl. 1, Fig. 4. s'excite aussi tôt une vive effervescence, & il se dégage promptement une affez grande quantité d'air fixe; mais comme cet air se mêle néceffairement à celui dont le flacon A est naturellement rempli, on conçoit facilement que ce produit n'est point assez pur pour le recueillir & le mettre en réserve : on laisse donc l'orifice du tube communiquant à découvert pendant quelques momens, afin de donner issue à ce mêlange qui s'éleve & se porte dans l'atmosphere. Lorsqu'on est sûr

que tout l'air atmosphérique du flacon s'est échappé, ce qu'on reconnoît au bruit qu'il fait à sa sortie, & ce que l'habitude de faire ces expériences apprend mieux que nous ne pourrions l'indiquer, on amene sur cette planche le flacon B, qu'on avoit eu soin de remplir d'eau auparavant, & de garder en cet état plongé dans la cuve: on le pose dans une situation renversée sur l'orisice d du tube communiquant; on voit alors l'air sixe s'élever sous la forme de bulles plus ou moins grosses, plus ou moins multipliées, à travers la masse d'eau dont il est entierement rempli, & chasser une partie de cette eau dont il prend la place.

Tandis que cette opération s'exécute, on a soin de remplir d'eau un second flacon pour le substituer au premier, lorsqu'il est entierement plein d'air fixe. On amene celui-ci dans la cuve, & on le bouche exactement, ayant soin de ne le renverser que lorsqu'il est bien bouché. On substitue un troisseme flacon au second, un quatrieme au troisseme & ainsi de suite, tant que l'abondance du produit exige un nouveau récipient. On n'obtient point toujours tout l'air fixe que peut sournir une quantité donnée de craie; dans ce cas, il faut déboucher l'orisice C du sla

con A, pour y verser une nouvelle dose d'acide; & il est bon même, lorsque l'opération commence à languir, d'agiter le vaisseau pour donner plus de prise à l'acide. On ne doit point craindre en ouvrant le trou C, que l'air atmosphérique s'introduise dans le flacon: il est rempli d'air fixe spécifiquement plus pesant, comme nous le démontrerons bientôt; & conséquemment il ne peut être décanté par l'air atmosphérique.

(10) Nous avons substitué des flacons ordinaires aux vaisseaux dont le Docteur Priest- récipiens ou ley & les autres Physiciens se servent pour air. recevoir les différentes especes d'air : deux raisons nous ont engagés à ce changement.

1°. Lorsqu'on veut conserver pendant quelques tems le produit renfermé dans un de ces vaisseaux s'il étoit ouvert de tout son diametre, comme le récipient ordinaire d'une machine pneumatique, & tels que sont les vaisseaux indiqués par le Docteur Priestley, il faudroit le prendre de dessus la tablette de la cuve, & l'amener dans une jatte pleine d'eau, ainsi que le Docteur Anglois le recommande, & qu'on le pratique tous les jours en pareilles circonstances. C'est bien, j'en conviens, un moyen sûr de foustraire l'air du vaisseau au courant de l'air atmosphérique : mais si cet

air a de l'affinité avec l'eau, s'il s'y mèle avec facilité, & on conçoit facilement, qu'exposé au contact de l'eau de la jatte, il se mêlera avec elle, & il se décomposera : or, en substituant des flacons à des vaisseaux ouverts, & bouchant exactement ces flacons, lorsqu'ils sont remplis, nous évitons cet inconvénient.

2°. Lorsqu'on veut faire passer l'air d'un vaisseau dans un autre, on observe que, fi l'embouchure du premier est trop large, il s'échappe une trop grande quantité d'air à la fois, & que souvent une portion de cet air se perd dans la cuve; d'ailleurs cet air passant trop brusquement & à trop grande dose dans le second vaisseau, on ne peut pas modérer à volonté la quantité d'air qu'on veut introduire dans celui-ci. Or, on est à l'abri de cet inconvénient, lorsque l'air en réserve est renfermé dans des flacons dont l'ouverture est toujours assez petite pour qu'il ne s'en échappe qu'à très-petite dose ! ce sont ces deux raisons qui nous ont fait renoncer à l'usage des grands récipiens que nous n'employons que dans le cas où nous avons besoin d'opérer sur une grande masse d'air, & que nous n'avons ni à la mettre en réserve, ni à la transvaser, comme nous



aurons occasion de le faire observer par la fuite.

(11) En considérant l'air fixe à son passage Rabporte de à travers une masse d'eau, il paroît au pre-l'air atmos mier aspect, parfaitement semblable à l'air phérique. atmosphérique. Il s'éleve, comme ce dernier. sous forme de bulles très-claires, très-diaphanes, & vient comme lui occuper la partie supérieure du vaisseau. Renfermé audessus de la masse d'eau, il y est susceptible des mêmes dégrés d'expansion ou de condensation, à raison des changemens qui surviennent à la température de l'air extérieur: on peut le démontrer facilement à l'aide de l'expérience suivante.

Remplissez d'eau un vaisseau cylindrique Expérience AB (Pl. 1, Fig. 5.) posez-le sur l'ouver- que l'air sixe ture a de l'entonnoir adapté à la tablette C condense du principal appareil, & faites y passer une forens degrés quantité d'air fixe qui le remplisse jusqu'à une de tempérahauteur donnée; supposons jusqu'en a b, éprouve. ce qu'on peut marquer à l'aide d'un fil attaché autour du vaisseau A B, ou par un trait fait à demeure sur la surface de ce vaisseau, comme nous le pratiquons. La maniere de faire passer de l'air d'un vaisseau dans un autre, est on ne peut plus simple: supposons nu'on yeuille le faire passer d'un flacon où il

est renfermé dans un vaisseau, tel que le cylindre A B dont il est ici question, qui doit être exactement rempli d'eau à cet effet, & posé sur l'ouverture a de l'entonnoir adapté au-dessous de la tablette: on plonge dans l'eau & dans une situation renversée. le flacon qui contient l'air : on le débouche dans cette position, & on l'incline ensuite de maniere que son ouverture soit engagée obliquement sous l'entonnoir; l'eau beaucoup plus pesante que l'air, se précipite dans le flacon, & en chasse une partie de l'air qui y est renfermé. Celui-ci porté dans l'entonnoir qui en contient une certaine dose, s'éleve par le trou a; & comme spécifiquement moins pesant que l'eau, se porte au haut du vaisseau qui est au-dessus, & l'eau s'en échappe à proportion. C'est de cette maniere qu'on remplit ici le vaisseau cylindrique AB jusqu'a une hauteur désignée : cela fait . amenez l'ouverture de ce vaisseau dans une jatte pleine d'eau CD, que vous tiendrez disposée à cet effet dans l'eau de la cuve, & transportez cet appareil fur une table: alors, approchez la lumiere d'une bougie, & plus commodément un papier allumé que vous ferez mouvoir autour du vaisseau, pour l'échauffer yers sa partie supérieure où l'air est renfermé.

& vous observerez, qu'à proportion que la matiere ignée pénétrera le vaisseau, & que la masse d'air s'échauffera, elle se dilatera. & elle occupera un plus grand espace dans ce vaisseau : vous verrez donc l'eau abaisser à proportion au-dessous de la marque a b: laissez alors les choses en situation ; bientôt le vaisseau & la masse d'air se refroidiront, & vous verrez l'air se condenser & reprendre ses premieres dimensions. L'air fixe est donc susceptible, comme l'air atmosphérique, des impressions de la chaleur & du froid: il peut donc, comme ce dernier, se dilater ou se condenser, à raison de la température qu'on lui fait éprouver.

(12) La maniere de faire passer l'air d'un Observation vaisseau dans un autre, est on ne peut plus sur la manie-re de saire simple: elle ne demande qu'un peu d'attention. Cette méthode, dont on attribue com- dans un aus munément l'honneur de l'invention au D. Priestley, est beaucoup plus ancienne; & le Docteur Anglois qui ne l'a jamais donnée comme une pratique qui lui fût propre, ne trouvera pas mauvais que nous en rapportions la gloire à son véritable auteur : elle appartient entierement à un Physicien du dernier fiecle, à Moitel d'Element: ce fut un moyen qu'il proposa pour rendre l'air visible. On le

trouve décrit à la fin de l'Ouvrage du D. Jean Rey qu'on réimprima en 1777, & dont nous aurons occasion de parler, lorsque nous traiterons de l'air déphlogissiqué.

Pour faire passer l'air d'un vaisseau dans un autre, il faut indispensablement, 1. que celui-ci foit plein d'eau ou de tout autre fluide beaucoup plus pesant que l'air; 20, que l'ouverture de ce vaisseau soit renversée & couvre le trou a de la tablette C du principal appareil. Cette tablette doit toujours être couverte de quelques lignes d'eau : les choses ainsi disposées, on renverse pareillement le vaisseau qui contient l'air, & on le fait delcendre verticalement dans l'eau de la cuve, en supposant que ce soit un vaisseau bouché comme un flacon. On le débouche dans l'eau, & alors on l'incline de façon que son gouleau soit engagé sous l'entonnoir de la tablette C: l'air s'échappe alors du flacon, & passe de l'entonnoir où il s'amasse, dans le vaisseau qui doit le recevoir, dans lequel il s'éleve sous la forme de bulles qui viennent crever au haut de ce vaisseau, & chasser à proportion la liqueur dont il est rempli.

On conçoit également que, si le vaisseau qui renferme l'air est un récipient ouvert par le bas de toute l'étendue de son diametre.

& qu'il soit en réserve dans une jatte pleine d'eau, on doit apporter le récipient & la jatte dans l'eau de la cuve, les y plonger verticalement, & enlever ensuite la jarte. Cela fait, on incline le récipient, & on apporte son ouverture sous l'entonnoir de la tablette: l'air s'en échappe également pour se rendre dans le vaisseau qui doit le recevoir.

Cette opération, de quelque maniere qu'elle se pratique, fait sentir la nécessité de l'entonnoir adapté au-dessous de la tablette : on voit qu'il est fait pour retenir l'air qui s'échappe du magafin, & pour le diriger dans le vaisseau qui doit le recevoir. Sans cette machine, l'air, qui s'échapperoit du magafin, se distribueroit dans toute l'étendue de la caisse, au lieu de se porter à sa destination.

(13) Si l'air fixe a des qualités qui lui soient Diffre ces communes avec l'air atmosphérique, il en & l'air atmos differe fingulierement; & ce sont ces différences qui méritent la plus grande attention de la part du Physicien.

10. Leur pesanteur spécifique est tout-à-fait L'air fixe est différente: l'air fixe est beaucoup plus pefant: mais, quel est leur véritable rapport de pesanteur spécifique? C'est une question à laquelle on ne peut exactement satisfaire. Il en est de l'air fixe comme de l'air atmosphé-

plus perante

vique dont la pesanteur spécifique ne demeure point constamment la même: j'ai en effet éprouvé des variations assez sensibles dans la pesanteur spécifique de l'air sixe, & à raison de la diversité des substances d'où je l'avois tiré, & suivant qu'il s'étoit dégagé des mêmes avec plus ou moins d'impétuosité. Prismême dans une cuve à bierre, il varie également de pesanteur spécifique, suivant l'état actuel de la fermentation. On ne peut donc encore résoudre le problème dont il est ici question, que par des à-peu-près qui ne peuvent satisfaire completement la curiosité du Physicien.

Le D. Cavendisch prétend que la pesanteur spécifique de l'air sixe, est double de celle de l'air atmosphérique; mais il est à présumer qu'il se sera trouvé quelque désaut d'exactitude dans le procédé qu'il aura employé pour faire cette expérience: car, il s'en saur de beaucoup que l'excès de pesanteur spécifique de l'air sixe, aille à une quantité aussi notable; & on peut s'en convaincre facilement par la méthode que nous allons exposer: elle est aussi simple qu'exacte.

Ayez un ballon A (Pl. 1, Fig. 6.) de cinq Maniere de peter l'airfine à fix pouces de diametre, mastiqué dans une Pl. 1, Fig. 6. virole de cuivre, sur laquelle on monte à

vis un robinet de sûreté B: adaptez ce bal-Ion à la machine pneumatique, & vuidezle exactement d'air, ayant soin de compter le nombre de coups de piston que vous donnerez à cet effet : détachez le ballon, & ajoutez-y le crochet R, (Fig. 7.) qui porte un petit bassin S, dans lequel on peut mettre des grains au besoin; pesez exactement le tout avec une balance exacte & fensible. Cela fait, ouvrez le robinet B, l'air s'introduira dans le ballon par de petites rainures pratiquées à la vis du crochet R. & le balon deviendra plus pesant du poids de l'air qui se sera introduit dans le ballon. La capacité du nôtre est telle que la masse d'air qu'il renferme, pese de 28 à 31 grains.

Reportez de nouveau le ballon A sur la machine pneumatique, & évacuez-le par un même nombre de coups de piston: montez-le ensuite sur un grand récipient C, surmonté d'un robinet D, & d'une piece de cuivre intermédiaire a, qui porte une vis en dessus & en dessous pour recevoir les bases de chaque robinet. Nous supposons ici que le récipient C est rempli d'air sixe, & qu'il est posé sur la tablette C de la cuve, (Pl. 1, Fig. 2.) ouvrez alors les deux robinets D. & B, l'air sixe, expansible comme l'air atmos.

phérique, se portera dans le ballon; tandis que l'eau de la cuve montera sous le récipient C, pour remplacer l'air; & le ballon recevra un volume d'air fixe égal à celui d'air atmosphérique que nous venons de peser & d'évacuer. Or, il est constant que si la pesanteur spécifique de l'air fixe est double de celle de l'air atmosphérique, il faudra le double dès poids précédens pour rappeller l'équilibre, lorsque vous peserez de nouveau ce ballon. Ainsi, en supposant que le volume d'air commun que vous venez de peier fût de trente grains, il en faudra soixante pour rappeller l'équilibre dans cette seconde circonstance. Or, nous n'avons jamais éprouvé qu'il fallût plus de cinquante grains pour produire cet effet; & fouvent quarante - huit grains ont suffi en pareilles circonstances: ce qui prouve manifestement que l'air fixe est beaucoup plus pesant que l'air atmosphérique, mais que cet excès de poids ne va point au double, comme plusieurs le prétendent.

L'air fixe est méphiliques (14) L'air fixe ne differe pas seulement de l'air atmosphérique, à raison de sa pesanteur spécifique, qualité tout-à-fait étrangere à la nature de l'un & de l'autre fluide; mais il en differe encore dans sa propre constitu-

tion: il porte avec lui des qualités nuisibles & dangereutes, qui influent sur la plupart des substances qu'il touche ou qu'il pénetre. Il est singulierement méphitique.

(15) Une lumiere plongée dans une atmos- lamine. phere d'air fixe s'y éteint sur-le-champ. C'est une chose curieuse à voir, dit le D. Priestley, que les effets qui arrivent, lorsqu'on plonge un flambeau, ou quelques copeaux de bois allumés, dans l'atmosphere d'une cuve de bierre en fermentation; ils s'y éteignent aussitôt, & la sumée qui survient se mèle si aisément à cet air, qu'il ne s'en échappe que peu ou point du tout dans l'air atmosphérique. La surface sup rieure de cette sumée. flottante dans l'air fixe, est unie & bien terminée, tandis que sa surface inférieure paroît déchirée en lambeaux : on voit des appendices qui descendent profondément dans l'air fixe, & qui ressemblent quelquesois à des balles attachées, & comme suspendues à la masse par un fil très-délié.

Si on agite cet air, ajoute-t il plus bas, la surface continue toujours d'être unie & bien termioée : elle forme des vagues trèsamusantes; & si, par cette agitation, quelque partie de l'air fixe franchit les bords de

la cuve, la fumée qui lui est jointe tombe par terre avec elle.

Au défaut d'une brasserie qu'on ne trouve, point par-tout, on peut très-bien se servir de l'air fixe engendré par effervescence, & on peut, par ce moyen, vérifier une parrie des effets que nous venons de décrire.

Ayez deux vaisseaux cylindriques de cristal ,, Fig. t. A & B, (Pl. 1, Fig. 8.) de huit à dix pouces de hauteur, de quinze à dix-huit lignes de diametre. Ayez outre cela un morceau de fil de métal'de douze à quinze pouces de longueur C, recourbé par en bas pour y implanter un morceau de bougie, & tourné sur lui même vers le haur, pour qu'on puisse le tenir commodément à la main : allumez cette bougie, & plongez-la successivement. dans l'un & dans l'autre vaisseau; elle y brûlera très-facilement, & sa lumiere sera autant vive qu'elle a coutume d'être, lorsqu'elle est renfermée dans une atmosphere d'air ordinaire.

> Versez dans l'un de ces vaisseaux de l'air fixe que vous aurez en réserve dans un flacon: plongez alors la bougie dans ce vaisseau, & vous la verrez s'y éteindre aussitôt. Rallumez la promptement; & tandis qu'on la rallume, versez dans le second vaisseau, l'air

renfermé dans le premier; plongez de nouveau la lumiere dans celui-ci, dans lequel elle s'est éteinte d'abord, & elle continuera d'y brûler; transportez-la dans le second vaisseau, & elle s'y éteindra.

En ne faisant usage que d'un seul vaisseau, l'air sixe y demeure avec une espece de ténacité, sans se mêler trop brusquement avec l'air atmosphérique; & on peut plonger plusieurs sois de suite la lumiere dans ce vaisseau, & la voir éteindre: on remarque, lorsqu'elle s'éteint, qu'elle se détache de la mêche, pour venir expirer dans la couche d'air atmosphérique qui est au-dessus. On peut donc, avec un peu d'adresse, rapporter la mèche, la plonger dans la lumiere expirante, & la rallumer de nouveau.

La lumiere qui brûle dans une masse d'air ordinaire, la vicie au point qu'elle n'est plus propre à conserver cette lumiere; elle s'y éteint à la longue, & ce phénomene mérite une attention particuliere de la part du Physicien. L'air rensermé dans un vaisseau sous lequel on plonge une lumiere, paroît se corrompre davantage, ou plus promptement, vers sa partie supérieure: on éprouve en esset, qu'en portant deux bougies allumées sous ce vaisseau, l'une plus

longue & l'autre plus courte, la premiere s'éteint plus promptement que l'autre; & dans l'un & dans l'autre cas, il se fait une absorption de l'air, qu'on peut constater facilement, en établissant les bougies sur un morceau de liege qu'on fait flotter sur l'eau; on voit, au moment où ces lumieres s'éteignent, le liege & l'eau qui le porte, monter fensiblement sous le vaisseau, tandis qu'il seroit naturel de croire que cette eau dût plutôt baisser, par la raréfaction que l'air doit éprouver à la présence de la lumiere. S'ensuivroit-il de là, que la lumiere consommât une portion de cette masse d'air, ou qu'elle le décomposât, & lui fit perdre une partie de son ressort?

Le phénomene de l'extinction d'une lumiere, plongée dans une masse d'air fixe,
mérite également l'attention du Physicien:
on remarque en esser que, plongée dans une
masse d'air fixe, elle s'y éteint plusieurs sois
de suite, & qu'ensuite elle y brûle très bien.
Ce dernier esser dépendroit-il de la seule dissipation de l'air fixe, & de son mélange avec
l'air atmosphérique? Mais la promptitude
avec laquelle il s'opere dans cette occasion,
fait une dissiculté contre cette opinion: on
remarque essectivement, en répétant cette

expérience dans une grande jatte pleine d'air fixe, qu'il ne faut pas plus de deux ou trois minutes pour qu'une lumiere continue à brûler dans cette jatte, après l'y avoir plongée, & l'y avoir éteint plusieurs fois de suite; mais si on laisse cette jatte débouchée & exposée au contact de l'air, la lumiere s'y éteindra encore plus d'une demi - heure après. L'air fixe ne se mêle donc point assez promptement à l'air atmosphérique, pour être la cause du premier phénomene; & il est à pré-- fumer que, pendant le peu de tems que la s lumiere séjourne dans l'air fixe, avant de s'y éteindre, elle le décompose; & que cette - décomposition, jointe au mêlange de l'air atmosphérique, concourt à la rectification de l'air, & à le rendre propre à conserver l'ignition, ou la flamme du corps embrasé; mais cette idée n'est qu'une simple conjec-- ture, comme quantité d'autres qu'on peut hasarder sur une matiere aussi neuve & aussi peu connue.

(16) On connoît depuis long-tems les 11 fait périt funestes effets de cette vapeur aérienne qui les animaux s'éleve dans les celliers au-dessus d'une cuve dans laquelle on fait fermenter la vendange: on sait qu'il est imprudent de s'exposer à respirer cette vapeur, & que plusieurs

personnes en ont été suffoquées en différens rems: on sait qu'il arrive de semblables accidens dans les brasseries, lorsqu'on y respire une vapeur analogue qui s'y éleve dans la cuve, où la matiere de la bierre est en fermentation; & en géneral, on éprouve les mêmes accidens dans tous les endroits où on met fermenter en grandes masses des substances végétales: or, cette vapeur aérienne étant parfaitement la même, & de nazuro sout-à-fait semblable à celle de l'air fixe que nous obtenons par le mêlange de la craie & de l'acide virriolique, on conçoie que celui ci doit produire les mêmes effets; & c'est ce que l'expérience confirme parfaisement.

Expérience. Pl. I, Fig. o. Cylindrique de cristal A, (Pl. I, Fig. 9.)

> & versez par-dessus de l'air fixe que vous aurez en réserve dans un flacon assez grandi pour en fournir suffisamment. Je me sers trèsavantageusement à cet effet d'une grande

Pl.z,Fig.zc.

10.) dans laquelle je reçois de l'air fixe, à proportion qu'il s'engendre, & que je bouche dans la cuve avec un bouchon de liege

caraffe de cristal à l'angloise B, (Pl. 1, Fig.

Renfermez un animal dans un grand vaso

lorsqu'elle est remplie. Il se conserve assezbien de cette maniere, lorsqu'on doit s'en

ervir peu de tems après. Dès que l'animal era plongé dans cette atmosphere d'air fixe, k qu'il le respirera, vous le verrez aussitôt respirer plus difficilement, ouvrir le bec, si c'est un oiseau, bientôt après tomber en convulsions, & périr si on ne lui donne un secours affez prompt.

On observe les mêmes phénomenes en lui Faisant respirer l'air fixe produit par la fermentation de la bierre ou du vin. Il suffit pour cela de le transporter & de le tenir quelques momens renfermé dans l'atmosphere qui s'éleve au-dessus de la matiere fermentante : ou si on aime mieux se servir du même procédé que précédemment, on peut se procurer facilement ce fluide, en le renfermant dans des vaisseaux exactement bouchés : la maniere de le recueillir est on ne peut plus fimple. La voici:

On porte dans une brasserie des cruches Maniere prendre & de pres , ou des caraffes de verre, mettre en rede celles dont on se sert communément pour fixe qui s'cerenfermer des fruits à l'eau-de-vie, parce gendre dans qu'il est essentiel que l'ouverture du vaisseau brasseric. soit un peu large. Chaque vaisseau doit étre garni d'un bouchon de liege fermant exactement. On plonge ce vaisseau un peu obliquement, & on l'incline dans la cuve

le plus profondément qu'il est possible, sans toucher cependant à la matiere fermentante; on l'incline de la même maniere qu'on l'inclineroit, si on avoit dessein de puiser toute autre liqueur dont cette cuve seroit remplie. Lorsqu'on est parvenu à le redresser entierement, & que son ouverture se trouve verticale, on le bouche exactement avant de le retirer de la cuve : & où après l'en avoir retiré, on applique par dessus le bouchon de liege, un morceau de vessie assouplie dans l'eau, qu'on lie fortement autour du bord du vaisseau. & on le conserve ensuite en cet état, pour employer au besoin la substance qu'il renferme. C'est bien le moyen le plus fimple de se procurer & de mettre en réserve une très-grande quantité d'air fixe; mais il faut être à portée d'une brasserie pour s'en servir, comme nous l'avons observé précédemment.

Moyens de remédier aux accidens caulés par la refpiration de l'air fixe. (17) Les animaux qui respirent cette espece d'air, en sont donc suffoqués, & tombent en asphixie qui les conduit promptement à une mort réelle, s'ils ne sont secourus à tems; mais quelles sont les especes de secours qui leur conviennent le mieux en pareilles circonstances? C'est une grande question: elle mérite d'autant mieux d'être discutée, que

les opinions se sont trouvées singulierement partagées vers la fin de l'année 1777. L'origine de cette dispute tient à une expérience faite à l'Académie des Sciences, le 10 Mai 1777, en présence de l'Empereur. M. Lavoifier répéta quelques-unes des expériences du D. Priestley sur l'air fixe. Il mit un moineau dans un bocal, où à peine eut il versé de l'air fixe, qu'on vit le moineau s'agiter, & un instant après tomber sur le côté: M. Lavoisier le retira du bocal, & le présenta pour mort à l'Empereur. M. Sage, l'un des Membres de cette savante Compagnie, s'empara du prétendu défunt, & lui plongea le bec dans une petite dose d'alkali volatil fluor, qu'il avoit mis dans le creux de sa main: bientôt l'animal donna quelques signes de vie; mais ce ne fut que pour un instant; il retomba encore sur le côté: nouvelle dose d'alkali volatil, nouvelle réfurrection, & la nature mieux secondée dans cette seconde application du remede, reprit entierement le dessus. L'animal se tint sur ses pattes, marcha, battit des aîles & s'envola: on ouvrit les fenêtres; & peu sensible à l'honneur d'assister au reste de la brillante séance, l'oiseau disparut à tire-d'aîles.

15:

ĢΕ

cir-

elle

Que

Cette résurrection apparente sit beaucoup

de bruit dans Paris. L'expérience fut réitérée plusieurs fois & avec le même succès: de-là de nouveaux éloges de l'alkali volatil fluor, comme spécifique contre les asphixies occasionnées par la respiration du principe méphitique, produit par les substances qui subissent la fermentation vineuse, & en général par l'air fixe; mais la gloire du spécifique n'en demeura point là. Quelques personnes suffoquées par la vapeur du charbon, rappellées à la vie par le même moyen; quelques novés efficacement secourus de la même maniere, augmenterent le triomphe de l'alkali volatil; & bientôt on vit paroître une Brochure de M. Sage, dans laquelle il exposa tous les avantages qu'on peut attendre de l'efficacité de l'alkali volatil fluor. Grande rumeur alors dans Paris, grande difpute entre les Chymistes; nouvelles expériences pour constater ou pour infirmer les qualités bienfaisantes de ce remede.

Témoin de ces disputes, de ces contestations, je m'en suis tenu aux faits qui m'ont paru les plus certains, & sur lesquels il est possible d'appuyer, sans prévention, une opinion raisonnée; & voici ce quim'a parule plus naturel de conclure sur cet objet.

Les animaux suffoqués par la respiration

de l'air fixe, & par toute autre émanation de même espece, peuvent être rappellés à la vie par des moyens qui, tout opposés qu'ils paroissent, produisent le même effet. Ils peuvent même être secourus par le seul contact de l'air atmosphérique; & c'est le moyen que nous avons employé très-souvent, & le feul dont nous nous servions avant l'expérience de M. Sage. Tous retirés à tems du bocal, & au premier moment où ils cessoient de donner aucun signe de vie, nous les agitions un peu entre nos mains, & nous les transportions dans l'air libre: il étoit rare qu'il en pérît véritablement quelques uns. Le même oiseau m'a servi plusieurs fois & en différens tems pour la même expérience; & si je ne craignois d'avoir été la dupe du témoignage de mes sens, j'oterois assurer qu'ils me paroissoient bien plus privés de mouvement, de sentiment, que ceux sur lesquels j'ai opéré par la suite, & que j'ai souvent inutilement tenté de rappeller à la vie par le moyen de l'alkali volatil; mais je ne prétends point décider de la supériorité des moyens qu'on peut favorablement employer en pareilles circonstances, parce que je suis persuadé que, malgré la multitude d'expériences qu'on a faites à ce sujet, on n'est point encore parvenu à un dégré de certitude qui ne laisse rien à desirer à cet égard.

J'observerai donc ici, 1°. que, de tout tems, on a reconnu l'efficacité de l'alkali volatil en pareilles circonstances. Charas qui vivoit dans le siecle dernier, le recommandoit particuliérement dans les cas d'apoplexie & de léthargie (a).

On en fit très-avantageusement usage à Amsterdam, dès l'année 1767, pour rappeller à la vie les noyés (b).

M. Pia, célebre Apothicaire de Paris, étoit si persuadé de l'efficacité de ce remede, qu'il crut devoir rensermer un flacon d'alkali volatil dans la boëte sumigato re qu'il imagina en 1772: on ne peut donc révoquer en doute, comme il a plu à quelques uns de le faire, que l'alkali volatil ne puisse être très - favorable en pareilles circonstances; mais j'observerai aussi que, si l'alkali volatil peut très - bien convenir pour rappeller à la vie ceux qui sont suffoqués par l'air fixe, ce n'est point à raison de sa nature alkaline;

<sup>(</sup>a) Pharmacopée royale, galénique & chym,

<sup>(</sup>b) Hist. & Mem. de la Société d'Amsterdam en

& j'en trouve la preuve dans une suite d'expériences de même genre, faites par plusieuts célebres Physiciens, & particuliérement par le Docteur Bucquet, dont tout le monde connoîr les talens supérieurs, & l'étendue des connoissances chymiques. Il rendit compte d'une partie de ces expériences le 27 Janvier 1778, à la séance publique de la Société Royale de Médecine; & il paroît par les réfultats qu'il y exposa, que l'acide marin fumant. l'acide sulfureux, l'acide du vinaigre & même l'éther, produisent des effets semblables. Il est parvenu, par ces différens moyens, à rappeller a la vie quantité d'animaux suffoqués par l'air fixe; doù il suit manifestement que ce n'est point à raison de sa nature alkaline, que l'alkali volatil fluor doit être regardé comme un remede approprié en pareilles circonstances.

Qu'on ne nous oppose point ici, comme on l'a fait dans le tems, que les animaux sur lesquels le D. Bucquet a fait ses expériences, n'écoient point véritablement asphiniés: il est trop instruit, & la chose étoit trop importante, pour qu'on puisse le sompçonner de s'être mépris. D'ailleurs, le témoignage de MM. Geoffroi & Lorry, présens aux expériences de M. Bucquet, détruit cette

mauraise imputation; & il demeure trèsconstant que les acides volatils produisent des effets aussi favorables que l'alkali volatil fluor: nous pourrions même ajouter qu'ils en produisent peut-être de plus prompts; mais nous ne discutons point ici, comme nous l'avons déja observé, l'efficacité & l'énergie de ces secours. Cette question est purement médicale, & nullement de notre ressort : nous ne voulons qu'examiner la théo, rie sur laquelle on sonde l'efficacité de l'alkali volatil en pareilles circonstances.

Or, nous conviendrons avec M. Sage, que, si on combine ensemble de l'air sixe, qu'il appelle acide mévhitique de la fermentation vineuse, & de l'aikali volatil fluor. ces deux fluides se combineront-& se neurraliseront réciproquement, au point que l'action de l'acide méphitique sera totalement détruite, & qu'on pourra inneunément plonger ensuite une lumiere dans l'atmosphere de cette combinaison, sans qu'elle s'y éteigne: nous ajoutons même, qu'un animal plongé dans le vaisseau dans lequel cette combinaifon se sera faite, n'éprouvera aucun des accidens qu'il éprouveroit, si on le plongeoit dans l'acide méphitique pur; mais nous n'en conclurons point avec lui, que l'alkali volatil fluor qu'on introduit dans le nez, & qu'on fait avaler à ceux qui sont tombés en asphixie, après avoir respiré de l'air fixe, les rappelle à la vie, en vertu d'une neutralisation qui s'opere dans seurs pountons.

Cette opinion suppose deux faits qui sont bien éloignés d'êrre constatés, & qui paroisfent même manif stement contraires aux observations les mieux faites en pareilles circonstances. Il faudroit en effet, 1º. que le poumon des personnes ou des animaux asphixiés, par la présence de l'ai-sixe, fût rempli de cette vapeur méghitique; 2°, que l'alkali volatil qu'on leur administre pour les rappeller à la vie, pénétrat dans les véficules du poumon, pour y neutrainer l'acide de l'air fixe : or, ces deux fairs paroissent totalement contraires à l'observation. Les plus célebres Médecins prétendent que ces fortes de suffocations font occasionnées par un défaut de respiration; & que ceux qui périssent en pareilles circonstances, périssent de la même maniere que les animaux qu'on soumet à l'épreuve du vuide, sous le récipient d'une machine pneumatique: l'ouverture des cadavres vient à l'appui de cette opinion. Herman, Bergman, Carminati, Portal, & quantité de célebres Anatomistes assurent qu'ils ont toujours trouvé les poumons des personnes & des animaux suffoqués, soit par les vapeurs méphitiques de l'air fixe, soit par celles du charbon, beaucoup plus petits que dans leur état naturel, & toujours remplis de beaucoup de fang. Ils ajoutent que les cavités gauches du cœur étoient absolument vuides; les cavités droites, au contraire, extrêmement gorgées, de même que les veines jugulaires & les vaisseaux du cerveau & de ses membranes, comme on le remarque dans les cas d'apoplexie. Il paroît donc conftant que les animaux qui périssent dans une atmosphere d'air fixe, y périssent par défaut de respiration, & conséquemment que leurs poumons ne sont point gorgés de l'acide méphitique; mais supposons cependant pour un instant, que ce premier effet puisse avoir lieu; supposons que, porté jusques dans la substance intime du poumon, l'acide de l'air fixe foit la cause de l'asphixie, il ne s'ensuivra point encore pour cela que l'administration de l'alkali volatil fluor puisse remédier à cet accident, en vertu de son action combinatoire, & que l'animal suffogué soit rappellé à la vie par la neutralisation de l'acide de l'air fixe.

Réfléchissons en effet un instant sur l'état

d'un animal asphixié; sa respiration est éteinte sa trachée artere est resservé dans un étar véritablement convulsis. Les parties les plus volatiles & les plus pénétrantes de l'alkali ne pourront donc aborder jusqu'au poumon, pour s'y combiner avec l'acide de l'air fixe; & ce secours, si favorable quelquesois, deviendroit constamment inutile, s'il ne pouvoit agir que de cette manière.

D'où il suit manisestement que les émanations de l'alkali volatil, ainsi que celles qui s'échappent des acides volatils, qu'on a toujours employé savorablement en pareilles circonstances, n'agissent ici que comme stimulans sur la membrane pituitaire, & que leur action transmise jusqu'au principe des nerss, produit simplement une irritation propre à rappeller le mouvement & le sentiment engourdis dans le sujet; ce qui sussit souvent, avec le concours de l'air atmosphérique, pour le ramener à son premier état.

J'ajouterai même ici, & je dois cette idée au Docteur Bucquet, dont la théorie est parfaitement conforme à celle que j'ai publiée dans tous mes Cours, depuis la fameuse expérience de M. Sage; j'ajouterai, dis-je, ici, que ces secours, si essicaces pour l'ordinaire, ne servent qu'à ranimer la circulation;

ils ne détruisent point pour cela, ni l'engorgement sanguin, ni le délabrement des visceres qui en est la suite; & il est probable
qu'on fût parvenu à rappeller à la vie la plupart de ceux auxquels on les a souvent administrés inutilement, si on les avoit fait
accompagner de la saignée & des autres
remedes indiqués en pareil cas; mais j'abandonne cette observation aux gens de l'Art,
& je reviens à mon ministere.

L'air fixe ne produit point les mêmes effets fur toutes fortes d'amimaux.

(18) Si l'air fixe suffoque en général les animaux qui le respirent, il ne produit point les mêmes effets sur tous. Ils n'en sont pas tous également, ni aussi promptement affectés. Ceux qui consument peu d'air, la plupart des insectes, les mouches, les papillons, &c. tombent bien dans une espece d'engourdissement, lorsqu'on les plonge & qu'on les retient pendant quelque tems dans une atmosphere d'air sixe. Ils paroissent même morts; mais ils reviennent en peu de tems à la vie, lorsqu'on les retire de cette atmosphere, & qu'on les laisse à l'air libre.

Fifets de l'air fixe fur la végétation. (19) La qualité méphitique de l'air fixe agit également sur la végétation. Le D. Priestley rapporte (a), que des jets de

<sup>(</sup>a) Expér. & oblezv, lut diff, especes d'air.

menthe aquatique, placés au-dessus de la liqueur fermentante dans une cuve de bierre, y périrent dans l'espace d'un jour, & même dans un espace de tems beaucoup plus court. Il ajoute ensuite qu'ils ne se récablirent point dans leur premier état, lorsqu'il les eut portés dans l'air libre.

Il ne faut cependant pas conclure de-là, que la végétation ne puisse absolument avoir lieu dans l'air fixe. En nuisant aux plantes qu'on plonge dans une masse de ce fluide, cet air se purifie & perd progressivement sa qualité délétere : aussi le D. Priestley remarque-t-il que des plantes bien vivantes, bien végétantes, renfermées sous des récipiens remplis de ce fluide, sans aucune communication avec l'air extérieur, y végetent, quoique moins bien que dans l'air ordinaire. Ce célebre Physicien ajoute ici une observation qui confirme ce que nous venons de dire, & qui mérite toute l'attention du Physicien : elle nous découvre un des plus précieux fecrets de la nature; elle nous apprend que l'air fixe dans lequel des plantes ont végété pendant un certain tems, a perdu, par cela seul, une parrie de ses qualités dangereuses: qu'il devient respirable à la longue, & propre à entretenir la lumiere, à la faveur de la végétation qui le purifie; en un mot? qu'il se rapproche de plus en plus par ce moyen de la nature & des propriétés de l'air atmosphérique. Cet effet bien constaté par les expériences du D. Priestley, & par quantité d'autres répétées après lui, ne confirmeroit-il pas encore l'idée des Académiciens de Diion, qui regardent l'air fixe comme de l'air atmosphérique combiné avec quelques substances étrangeres qu'il entraîne avec lui, au moment où il se dégage des mixtes qui le recelent, & auxquelles il demeure uni, jusqu'à ce qu'il rencontre quelques substances qui aient plus d'affinité avec elles, & qui puissent briter leur agrégation avec cette espece d'air? On seroit d'autant plus tenté de le croire, que l'air fixe afficits-d'abord notablement les plantes qu'on expose à son action, celles qui se saissifient d'abord de la plus grande partie de ces principes étrangers & destructeurs, dont il est pour ainsi dire saturé. Dépouillé en grande partie de ces principes, il agit moins puif famment ensuite, & progressivement il se purifie & revient à son état primitif. Toujours devous-nous conclure de ces expériences, que la végération est un des movers que la nature emploie pour conterver la

pureté de l'air atmosphérique, continuellement détérioré par la quantité d'air fixe qui s'y répand, & dont nous prouverons la présence dans une autre occasion. Peutêtre parvient - elle également à le débarrasser de quantités d'autres émanations dangereuses dont il seroit sans cela surabondamment pourvu : ce sont de nouvelles vues, de nouvelles spéculations bien dignes de l'attention des Physiciens.

(20) La couleur de certaines fleurs se trouve singulièrement attaquée par le contact de l'air fixe sur fixe; & il y en a plusieurs sur lesquelles il sétales ne paroît avoir aucune prise: c'est encore un nouveau phénomene sur lequel on n'a point rassemblé assez d'observations. Les roses rouges, par exemple, sont celles qui ont paru jusqu'à présent les plus susceptibles de l'impression de ce fluide. Une rose de cette espece, fraîchement cueillie, dit le D. Priestley, & plongée dans une atmosphere d'air fixe, y perdit sa couleur naturelle. & y devint pourpre dans l'espace de vingt-quatre heures : elle avoit été tenue au-dessus de la liqueur fermentante dans une cuve de bierre ; les extrémités de ses feuilles en furent les plus affectées: une autre, ajoute-t-il, devint parfaitement blanche par ce même procédé.

mon referrit bus des , in on didit as for Ig minterman mermieren efick fermante i rein un erunie des mies coners à Tation de lande lufteren voiet auf fe de gran rens le computament leutere va plus; placer energies in the effect from remode k 10. e.c merche d'une mie sité décoietes tra les des les destautes au éminetors in the real to mean ce pro-क्ष्मं क प्रांथा काला साला स्थानि , क व्यं peut ren's de les one la conteur de la role andi del uno incoment grance, je n'ok résonner en dours le branc foi de com qui ne Post infine I train confirmer que de la radige de me terreire seide, que l'air fue siene les codeus de ceraines flans; na e se foce de courseles straticos qu'il content de receat , & dort il first examirer avec attenden les variates finguieres e. E is tollerte.

2011/211

'11; On voit marifaltement par ce que 1 2000 renous de faire observer précédemment, mily a une difference bien caractérifee & effentie"e entre l'eir fixe & l'air atmofphérique. Celui-ci est salubre, indubentablen'ent récessire à la refoiration animale. à l'entretien de la lumière des corps embraies:



l'autre est singulièrement méphitique, dangereux à respirer, nuisible à la végétation, & nullement propre à conserver la lumière.

Qui ne croiroit, d'après cet exposé, que l'air fixe est un véritable poison : que c'est un principe destructeur dont on ne peut se garer avec-trop de soin? Loin de nous une idée qui fait injure à la sagesse & à la bienfaisance de la nature; & n'oublions jamais qu'elle a mis dans tous les êtres qu'elle a créés, certaines vertus précieuses dont l'homme peut tirer une multitude d'avantages, lorsqu'il parvient à les découvrir. Ne sait on pas que la ciguë, par exemple, dont les Anciens ne connoissoient que les mauvais effets, & qu'on n'employoit à Athenes que pour punir ceux que la République jugeoit dignes de mort. est devenue très-célebre de nos jours par les qualités précieuses qu'une analyse plus exacte lui a découverte? On sait combien M. Storck. Médecin de Vienne en Autriche, l'a rendue célebre par les avantages qu'il a su retirer de son application en quantité de circonstances. On n'ignore point actuellement que, si on ne doit l'employer intérieurement qu'avec beaucoup de circonspection, elle doit être regardée, appliquée extérieurement, comme

un excellent résolutif & adoucissant. On sait que les feuilles de cette plante, écrasées dans un mortier avec des limaçons, & incorporées avec les quatre farines résolutives, font un cataplasme très-vanté contre les douleurs de goutte & de sciatique, &c. Nous pourrions rapporter encore ici une multitude de faits semblables qui prouvent tous que les substances les plus vénéneuses ont des qualités utiles & précieuses à l'humanité, & qu'il ne s'agit que de les découvrir : or, il en est. de même de l'air fixe dont il est ici question; rous ne l'avons considéré jusqu'à présent que comme un principe délétere: nous n'avons vu que ses qualités malfaisantes; mais considérons-le sous un autre aspect, & nous verrons que, mis entre les mains d'un Médecin habile, c'est un remede prompt & assuré contre quantité de maladies fâcheuses qui ne cedent point toujours aux secours de l'art les mieux administrés. Nous n'en donnerons ici qu'une idée succinte, mais suffisante cependant pour mettre nos Lecteurs à portée de vérifier les faits que nous allons ind quer, & de faire de nouvelles recherches qui tourneront sans contredit un jour au bien-être de l'humanité.

(22) Si on ne peut en général respirer imounément une certaine dose d'air fixe, il est médicales de l'air fixe. néanmoins des circonstances où ce fluide, porté avec ménagement dans les poumons, y produit des effets bien avantageux. Touours peut-on l'avaler & le boire dans un véhibule approprié, sans aucun danger, pour les personnes mêmes qui n'ont aucun besoin Le ce remede, & on le boit avec le plus grand succès dans nombre de circonstances que nous indiquerons plus bas. On peut également dans les mêmes circonstances, & dans H'autres que nous indiquerons aussi, l'injecter en forme de lavement dans le canal intestinal: 'x c'est bien ici un nouveau caractere, une qualité particuliere qui distingue encore l'air fixe de l'air atmosphérique, qu'on ne pourroit impunément injecter en forme de lavement. On conçoit facilement qu'une masse d'air atmosphérique, injectée & pous-Lée avec force dans le canal intestinal, y produiroit de très-grands ravages, par le Douveau dégré d'expansion qu'elle y acquerroit, à raison de la chaleur qui regne continuellement dans le corps humain. Cet air distenderoit donc, outre mesure, le canal intestinal: de-là, une irritation violente, accompagnée de douleurs très-vives, & peut-

erre suivies d'une inflammation dangereules de la un emphysème occasionné par l'effort que feroit ce fluide pour se mettre au large; de-la, nombre d'accidens que nous ne croyons point devoir décrire, mais qu'il est important de présenter ici, pour bien constatet cette nouvelle d'fférence que nous indiquons entre l'air atmosphérique & l'air fixe. Ce dernier en effet peut s'injecter, & s'injecte effectivement sous forme de lavement; & loin de produire aucun des ravages que nous venons d'annoncer de la part de l'air atmosphérique, l'air fixe produit dans ces circonftances des effets aussi prompts que saluraires.

Cette différence, dans la maniere d'agit de ces deux êtres, tient a une propriété particuliere de l'air fixe à son extrême soluble lité dans l'eau, à cette affinité étonnante qu'on remarque entre cette espece d'air & tous les menstrues aqueux; affinité que nous démontrerons plus bas, lorsque nous aurons exposé en peu de mots les circonstances où l'on peut attendre, de l'administration de l'air fixe, des secours importans au bienêtre de l'humanité.

De sa quelité

(23) Le D. Macbride, réfléchissant sur la antilepuque quantité d'air qui s'échappe des substances animales, lorsqu'elles entrent en putréfaction;

crut

erut qu'elles ne subissoient cet état qui les décompose, & qui les dénature, qu'à raison de l'air principe qui s'en échappe; & jusqueslà, cette opinion n'étoit point neuve : elle avoit été proposée anciennement par Vanhelmont; mais Macbride en déduisit une conclusion-pratique tout-à-fait neuve, très-importante, & à laquelle les gens de l'art ne peuvent apporter une attention trop sérieuse. Il en dédui sit donc que, si on pouvoit s'opposer à la dissipation de l'air fixe que les substances animales fournissent & laissent échapper dans l'acte de leur putréfaction, on pourroit arrêter les progrès de cette putréfaction. Il imagina bien plus qu'on pourroit la faire rétrograder, en rendant à ces sortes de substances l'air fixe qu'elles auroient perdu ; & il fit même quelques expériences qui le confirmerent dans son opinion (a). Il parvint à arrêter les progrès de la putréfaction dans des morceaux de viande putréfiée, en les exposant dans une atmosphere d'air fixe, engendré par voie d'effervescence, selon la méthode que nous avons indiqué ci-dessus (9): on peut répéter cette expérience d'une maniere très-simple, en procédant ainsi:

<sup>(</sup>a) Rffais d'Expériences

Ayez un long récipient de crystal A 1,2, Fig. 1, Fig. 1.) percé d'un petit trou o sur paule: faires entrer à frottement dans le t ton du récipient, un bouchon de liege versé par un crochet de métal a, auquel v suspendrez un morceau de viande bien pu fiée: plongez ce récipient dans la cuve trou o étant ouvert, l'eau s'élevera sou récipient, & l'air s'échappera par l'orifice laissez monter l'eau autant qu'il sera possi sans qu'elle touche à la viande: bouche trou avec un peu de cire molle; & après a disposé convenablement le récipient su tablette, faites-y passer de l'air fixe just ce que vous ayez entierement décanté l'e le récipient sera alors rempli en partie c fixe, & en partie d'air atmosphérique. Ce ci plus léger se tiendra vers la voûte du re pient, & occupera sa partie supérieure. P l'en chasser, ramenez le récipient dans cuve, plongez-le dedans, & ouvrez l'ori o, l'air s'échappera en partie; & l'eau, s'élevant dessous, portera la masse d'air qui y restera au haut du récipient : bouc de nouveau l'orifice o, & ramenez le vaiss sur la tablette, pour le remplir entiérem d'air fixe : cela fait , laissez-le en situation . plongez-le dans une cuvette de crystal a

vaste & assez profonde pour qu'il y soit nové d'eau, au point de ne pouvoir absorber toute la masse d'eau dont elle est remplie; il en absorbera une bonne partie dans l'espace de vingt-quatre heures : il seroit bon alors de réitérer l'expérience, pour y introduire une nouvelle dose d'air fixe. Sous l'espace de trois à quatre jours, suivant l'état de la putréfaction où vous aurez pris la viande, vous la verrez fraîche ... meille, toute la sanie purulente étant détruite, & elle ne donnera aucune odeur désagréable.

Cette expérience se fait commodément, \*lorsqu'on est à portée d'une brasserie : on y remplit immédiatement le vaisseau d'air fixe, & on l'y renferme dans un état de siccité qui Concourt au succès, ou mieux à la promptitude de l'expérience; mais toujours est-il Ibon de remplir de nouveau ce récipient, ulorsque l'eau dans laquelle on le tient plongé, za absorbé une grande portion d'air fixe.

Il est important cependant d'observer ici Observat 1 que, quoique l'air fixe arrête les progrès de périences z la putréfaction dans un morceau de viande Le détaché de l'animal vivant; quoiqu'il détruise r la sanie purulente qui le recouvre; quoiqu'il , le rappelle, à en juger à l'inspection de l'œil, i à son état sain; il est, dis je, important

d'observer qu'il ne faut pas imaginer qu'il fasse rétrograder les effets de la putréfaction. & qu'il rétablisse les parties détruites dans cette opération : on conçoit parfaitement qu'un morceau de viande préparé de cette maniere, ne recouvre nullement, à l'exception de l'air principe qui s'en est exhalé, les parties volatiles que la putréfaction a enlevées & détruites : il n'y a que l'enthousiasme qui ait pu mettre en avant une proposition aussi hasardée; mais si l'air fixe produit malgré cela un effet aussi sensible que celui qu'on remarque en pareilles circonstances, que ne doit-on pas attendre de ce remede, lorsque, aidé des efforts de la nature, on l'appliquera immédiatement au corps vivant attaqué d'une maladie putride? C'est dans ce cas seul où l'air fixe arrêtant les progrès de la putréfaction, contre laquelle la nature lutte conti-, nuellement elle-même, il donne à celle-ci la faculté de régénérer les parties détruites, & de ramener totalement le corps à son état primitif: or c'est ce que nombre d'expériences réitérées avec le même succès ont constaté de la maniere la moins équivoque.

L'air fixe appliqué aux maladies purides: (24) M. Hey sut le premier qui se servit de cette prarique. Réséchissant sur les résultats des expériences indiquées dans l'Ouvrage de

Macbride, & encouragé par les sages réslexions du D. Priestley, il se détermina à administrer des lavemens d'air sixe à une personne attaquée d'une sievre putride très-opiniâtre, & qui avoit résisté jusqu'alors aux remedes ordinaires les plus appropriés à cet état. Il sit plus: il mêla, par une méthode que nous indiquerons plus bas, de l'air sixe à la boisson du malade; & à l'aide de ce seul remede, il eut la consolation de voir disparoître en peu de jours les symptômes de cette grave maladie. On lira avec plaisir le détail de cette première cure dans l'Ouvrage du D. Priestley où elle est rapportée.

Ce même moyen, sagement employé plufieurs fois depuis en pareilles circonstances,
a toujours eu le même succès; ce qui semble confirmer de plus en plus l'idée de Macbride, qui regardoit la putrésaction animale
comme l'esset du dégagement de l'air principe; esset qu'on pouvoit détruire ou arrêter
en fournissant abondamment à ces sortes de
substances le principe sugace qui s'en échappoit. Il est bon néanmoins d'observer, qu'en
supposant la vérité de cette opinion, il reste
toujours à rechercher la cause qui produit
cette espece de décomposition dans la substance animale, & qui oblige l'air principe à

s'en féparer; mais cette question purement médicale est tout-a-fait étrangere à notre objet, & nous ne la proposons que pour mettre nos Lecteurs sur la voie d'une nouvelle recherche bien digne de leur attention.

D'ailleurs, il se présente une difficulté contre cette opinion, qui mérite bien d'être examinée. On croit assez généralement que toute putréfaction animale est une espece d'alkalescence: que dans cet acte, il se dégage une quantité étonnante de principes alkalins très-manifestes. Or, ne seroit-il pas p'us naturel de croire, qu'à raison de son principe acide dont nous parlerons plus bas, l'air fixe venant à se combiner avec les principes alkalins qui s'échappent, neutraliseroit ceux-ci, & détruiroit par cet effet les progrès de la putréfaction animale? C'est un nouveau point de vue sous lequel il est important d'examiner l'effet de l'air fixe appliqué à la putréfaction animale; & c'est un nouveau sujet de méditation que nous abandonnons à nos Lecteurs.

Maniere d'administrer ce semele. Nous observerons encore qu'il est prudent d'éviter, dans l'administration de ce remede, les robinets & les conduites de cuivre qu'on est dans l'usage d'employer, lorsqu'il ne s'agit que de faire des expériences de ce

genre. L'air fixe porte un acide avec lui. comme nous venons de l'observer, & quoique cet acide soit peu développé, & qu'il séjourne peu dans les instrumens de cette espece, à travers lesquels on le feroit passer, il est bon néanmoins de n'omettre aucune des précautions que la prudence exige. Parmi la multitude des moyens qu'on peut employer favorablement à cet effet, on nous permettra d'indiquer celui dont nous nous sommes servis. Sa simplicité & son exactitude le mettent dans le cas de trouver place ici.

Ayez une longue bouteille de verre ou de crystal cylindrique A, (Pl. 2. Fig. 2.) qui Pl.2, Fig. 2. puisse se boucher exactement & à volonté, avec un bouchon de liége a. Enfilez dans ce bouchon, & à frottement, une canulle d'ivoire ou de bois B, qui differe d'une canulle ordinaire, en ce qu'on a ménagé vers le haut une espece de bobine C, pour lier fortement dessus l'un des bouts d'un morceau d'intestin de cochon; liez l'autre bout du même intestin sur une seconde bobine E, & par dessus, liez le col d'une vessie F, après l'avoir bien assoupli dans l'eau, & tout l'appareil sera préparé.

Lorsque vous voudrez vous en servir, ayez E iv

soin d'assouplir comme il faux la vessie II; & le canal intestinal D; faites en sortir tout l'air atmosphérique qu'ils contiennent, en les pressant d'un bout a l'autre dans la main; & pour l'empêcher de restuer cans ces capacités, étranglez le canal C, en retournant l'intestin sur ini même.

Mertez au fond de la bouteille Aune quantité femiliante de craie, fur laquelle vous verserez convenablement de l'acide vitriolique alongé d'ean. Luisser nusser an dehors les premiers produits de l'efferreicence; ils entraineront avec eux l'air aimoiphérique renferme dans la boutelle. Mettez alors le bouchoa at, & decouraez le canal D, pour que l'air priffe le porter dans la vessie, que vous soutiendrez avec la main. Loriqu'elle en sera remolie, fermez encore la communication, en res avant lintellin für kri-nieme. Retirez la canalle du bouchon, & mife en place, il ne s'agina que de proffer le corps de la vessie, pour introduire l'air qu'elle contient dans les interiores de ma'ade. La flexibilité de ce tuyau de conduite met le ma ade dans la possibilité de s'aiminifier lui-même ce fecours, & garanti au besoin de tout inconvénient celui Ci le ici administreroit.

(25) La vertu anti-septique de l'air fixe en fait encore un remede très-efficace dans appliqué au les maladies scorbutiques. On s'est servi plusieurs fois de ce moyen, avec le plus grand succès, pour remédier aux ravages de cette fâcheuse maladie : on le regarde même, d'après les essais multipliés qu'on en a fait, comme un spécifique assuré en pareilles circonstances, & en même tems comme un excellent préservatif. Ce n'est donc pas sans raison que le célebre Macbride recommande finguliérement l'usage d'une infusion de dreche à ceux qui sont affectés de ce vice. C'est sans contredit pour la même raison qu'on a remarqué de tout tems que le régime végétal, qui fournit une quantité abondante d'air fixe, est le plus approprié à la disposition de ceux qui sont attaqués du scorbut, ou de quelque vice scorbutique.

(26) Administré aux maladies cancéreuses, cet air produit des effets surprenans, & qui méritent une nouvelle attention de la part de ceux qui sont chargés de veiller à la conservation de la santé. Si d'après les observations que nous avons pu recueillir il n'est point encore possible d'assurer que ce soit un remede constamment curatif; c'est néanmoins le meilleur palliatif & le plus sûr qu'on puisse

Le même fluide applileurs travaux. Voici une note à ce sujet que nous tirons du Journal de Paris; elle est du 5 Août 1778.

On nous mande, disent les Rédacteurs de Journal, que l'air fixe a guéri à Nuits un vicet malin & très-opiniâtre, qu'il a été sensiblement utile dans des maux de gorge gangreneux & dans un dévoiement, suite d'un dépôt de goutte sur les entrailles, ainsi que dans une phthisie qui, à ce que l'on croit, étoit tuberculeuse. Les injections de cet air & la boisson de l'eau aérée ont calmé tous les accidens d'un cancer, & on l'emploie dans œ moment à l'Hôpital de Dijon sur un ulcere très fétide à la main, dont les décoctions: & les cataplasmes de quinquina augmentoient la féridité, & qui, depuis l'usage de l'air fixe, tant en insufflation qu'en eau aérée, s'est changé en plaie simple dans l'espace de fix jours.

S'il est des cas où l'air fixe ne peut être regardé que comme un excellent palliant, dans les maladies cancéreuses, il en est aussi quelques - uns où il devient véritablement curatif. On en trouve la preuve dans l'excellent Journal de l'Abbé Rozier, où les Savans de tous les pays se plaisent à déposer leurs

nouvelles découvertes (a). On y lit l'extrait d'une lettre de l'Abbé Magellan, & on y lit aussi que M. Minors. Chirurgien de l'Hôpital de Mildessex, venoit de guérir radicalement un cancer à la sevre, par la seule application de l'air fixe. On y lit encore que M. Wedenberg, Médecin Suédois, érant alors à Londres, & témoin de cette guérison, avoit assuré que le même remede avoit été employé avec un succès aussi complet en Allemagne, & dans les mêmes circonstances. Il paroît donc naturel de conclure de ces observations, que si l'air fixe n'est pas toujours un remede curatif dans les maladies cancéreuses, c'est au moins le meilleur palliatif qu'on puisse administrer, & il ne faut peut-être que quelques nouvelles ob-Servations, quelques recherches plus suivies. sur la maniere de l'administrer, sur les secours qu'il conviendroit d'y joindre, pour en faire constamment un remede véritablement curatif. C'est un nouveau travail que nous proposons aux gens de l'Art, & nous n'en connoissons point qui soit plus digne de leur étude & de leurs réflexions.

<sup>(</sup>a) Journal de Physique, Août 1777.

Quoiqu'il soit assez facile d'imaginer un moyen d'appliquer l'air fixe sur un cancer, ou sur toute autre espece d'ulcere ouvert à la surface de la peau, nous croyons devoir indiquer celui dont on s'est servi en Angleterre: il seroit difficile d'en imaginer un plus simple & plus exact en même tems.

On joint ensemble deux vessies par leurs cols, ayant soin de tenir leur communication ouverte pat un petit tube. Une plume, par exemple, qui traverse un bouchon de liége, sur lequel on lie ensuite les deux vessies, suffit pour cela. Je préférerois, pour plus grande commodité, une espece de bobine percée, semblable a celle que nous avons indiquée (24) (Pl. 2. Fig. 2.) Les vessies pourroient se lier plus solidement. D'ailleurs, on pourroit introduire un petit tube communiquant dans le canal de la bobine, & on verra que ce tube devient très-commode en ce qu'il peut se supprimer a volonté.

Les deux vesses étant attachées sur la bobine, on coupe l'une des deux a une distance p'us ou moins eloignée de la bobine, pour en faire comme une et ece de pavillon propre a embrasser la totalité de la plaie sur laquelle on veut opérer, & l'appareil est conf-

truit : veut-on le mettre en usage, on fait sortir de la vessie qui doit servir de réservoirà l'air sixe, tout l'air atmosphérique qu'elle contient.

On prend un tube de trois à quatre pouces de longueur, dont on engage l'une des extrêmités dans le canal de la bobine, ayant soin qu'il ferme exactement ce canal : on peut même à cet effet l'entourer de cire molle. Le on implante l'autre extrêmité du même mbe dans un bouchon de liége percé. Celui-ci est destiné à fermer la bouteille dans laquelle on doit dégager l'air fixe; & en procédant, comme nous l'avons indiqué précédemment (24), on remplit d'air fixe la vessie : on retire alors le tube de communication, on ferme le canal de la bobine avec un petit bouton de sire molle, & le remede est préparé. Veuton l'appliquer, on ôte le bouton de cire qui fermoit le passage à l'air fixe: on présente aussirot la vessie qui fait l'office de pavillon fur la plaie qu'on yeut impregner d'air fixe, & on a foin de bien appliquer les bords de ce pavillon sur le contour extérieur de cette plaie, pour que l'air ne puisse s'échapper au : dehors: on presse modérément les parois de la vessie qui fait fonction de réservoir d'air

fixe, & ce fluide se porte alors sur toute h ferface de la c'ale.

L'ir fiz

27. Un nouvel avantage de l'air fixe; medent m mais qui mérite cependant d'être confirmé par de nouvelles observations, & qui est asse precieux a l'humanité pour réveiller le zèle & l'attention des gens de l'art, c'est cette cualité litorationique qu'on lui attribua ven la fin de l'année 1 --- On le regarda à cette épocre comme un véritable dissolvant des pierres cui s'engendrent dans la vessie. Si œ fait étoit constaté par de nouveaux essais, & cue le facces en fat aussi affuré que celui de la verra anti-ferticue de ce fluide, il n'y zarolt fans contredit aucun remede plus précieux. & la découverte de l'air fixe & de ses propriétés feroit à jamais la gloire des Phy-Estens du dix-hultieme stecle. Quel avantage en effet l'humanité souffrante ne trouveroitelle point dans un pareil moven contre une maladie austi crueile, & contre lacuelle on ze connoit de meilleur remede qu'une opération aufii dangereuse que douloureuse? L'ais cette vertu de l'air fixe n'est encore confriée, ou mieux nous re la connoissons encore confirmée cue par une seule observation qui mérite d'être rapportée : elle est conlignée

confignée dans le Journal de Physique de l'Abbé Rozier (a), & elle a été faite par le D. Nathanael Hulme, du Collége Royal de Médecine de Londres, & Médecin de la mai-Son des Chartreux.

Jean Dobey, dit ce célebre Médecin; demeurant dans la maison des Chartreux. & âgé de 73 ans, éprouvoit les symptômes les plus graves de la présence d'une pierre formée dans la vessie. Souvent des douleurs très-vives se faisoient sentir dans les reins a & une pesanteur extraordinaire fatiguoit beaucoup les parties voisines de l'os pubis : on fentoit au tact des protubérances vers l'extrémité du colon & autour de la vessie. Ce vieillard urinoit toujours avec peine, par intervalle, & quelquefois involontairement : il avoit fouvent rendu des calculs de forme ronde . & étoit toujours resserré. Ses douleurs étoient si vives, dans l'instant de l'accès, qu'il jettoit les hauts cris & étoit hors de lui-même; ses cris & ses gémissemens avoient tellement desséché sa langue & son palais, qu'ils étoient collés & attachés l'un à l'autre.

L'effet des remedes jusqu'alors administrés

<sup>(</sup>a) Journal de Physique, Juillet 1777.

n'avoit été que passager : l'opération étoit la derniere ressource que desiroit ce malheureux vieillard: je repassai alors dans mon esprit le tableau de certains effets que présentent les affinités chymiques, & je me rappellai la faculté dont jouit l'air fixe, de dissoudre les pierres: je me déterminai en conséquence à éprouver ce que produiroit dans le corps humain un remede impregné de cet air fixe. Pour cet effet. le malade prit quatre fois par jour quinze grains de sel alkali fixe de tartre, dissous dans trois onces d'eau ordinaire; & je lui substituai ensuite la même mesure d'eau dans laquelle on avoit étendu vingt gouttes d'esprit de vitriol foible, Mon but étoit que l'intervalle mis entre ces deux potions, augmenteroit la force de leur choc dans la région inférieure, & faciliteroit leur écoulement dans le corps du malade. Peu de jours après, je fus agréablement surpris d'appercevoir dans l'urine du malade plusieurs fragmens de calculs, & un corps muqueux blanchâtre, semblable à une eau saturée de craie. Les faisceaux pierreux qui hérissoient cette matiere blanchatre, annonçoient affez son origine. & la faisoient reconnoître pour un calcul réquit a un état de ramollissement

& de division. Après avoir fait sécher cette substance, elle se trouva très-légere malgré. son volume.

Le malade rendoit ordinairement ces calculs vers le point du jour, & il éprouvoit, pendant ce traitement, une légere douleur & une légere cuisson vers le col de la vessie & dans l'uretre; effet que j'attribuai au pasfage des corps durs & raboteux qui le travetsoient. De jour en jour le malade rendoit une plus grande quantité de pierres & de corps crétacés; de sorte que le calcul dont il étoit tourmenté, sembloit s'être dissous, & avoir entierement coulé avec les urines : il rendit dans l'espace d'un mois plus de cent quatrevingt fragmens pierreux de toute grandeur, sans compter ceux qu'il avoit rendus lorsqu'il satisfaisoit au besoin d'uriner. Pendant que ces graviers étoient encore humides, leur couleur étoit rousse, mais ils devenoient blancs par la diffication: les uns n'avoient que l'épaisseur d'une lame très-mince; d'autres formoient un volume plus considérable; ce qu'ils avoient de commun, étoit un côté convexe & lisse, & le côté opposé, concave & raboteux : d'où il est aisé de conclure qu'ils étoient les débris d'une grosse pierre.

L'usage des remedes dont on a parlé, pro-

longé pendant trois semaines, facilita la sortie des graviers, & guérit radicalement le malade: on leur joignoit des cathartiques doux, lorsque le ventre étoit trop resserré; mais le sel de tartre & de vitriol provoquoit assez communément les selles & les urines. Le régime nutritif n'eut rien de particulier; les potions en sormoient la plus grande partie, le matin, le soir & à midi: l'eau de genévrier mêlée avec l'eau commune, composoit sa potion, & étoit suivie d'un verre de vin blanc; le malade avoit rarement sois.

Nous avons cru devoir copier exactement le récit du Médecin, & nous ne nous permettrons même aucune réflexion sur sa maniere d'administrer l'air fixe en pareilles circonstances, parce que l'expérience vaut mieux que les raisonnemens qui paroissent les mieux fondés: nous observerons néanmoins que s'il étoit un autre moyen d'administrer aussi avantageusement ce remede, nous croyons qu'il seroit préférable à celui d'établir, comme le Docteur Anglois, une fabrique d'air fixe dans le corps du malade; & toutes choies égales d'ailleurs, nous préférerions de porter immédiarement de l'air fixe dans la vessie; mais il ne convient ici qu'à l'expérience de prononcer sur ce point de pratique; & nous ne pouvons trop exhorter les Médecins à suivre cette nouvelle découverte.

Le succès de cette observation, si favorable au bien de l'humanité, paroît encore confirmé par une nouvelle observation faite par le D. Falconer: elle nous a été communiquée par M. Lebegue de Preste, Médecin de la Faculté de Paris, qui se montre aussi empressé à communiquer les nouvelles découvertes, qu'à se les procurer par les savans étrangers avec lesquels il est en relation. Le D. Falconer nous apprend donc qu'il tint depuis le 16 Février jusqu'au 27 Avril, plufieurs fragmens de calcul humain dans de l'eau simple distillée, & dans de l'eau impregnée d'air fixe; qu'en les comparant plufieurs fois & dans les mêmes circonstances, il avoit observé que les fragmens renfermés dans l'eau aérée qu'il renouvelloit de tems en tems, s'amollissoient, perdoient de leur poids, & étoient beaucoup plus altérés à leur furface, que ceux qui plongeoient dans l'eau distillée: il y en eut même, dit-il, parmi les premiers qui étoient devenus si friables, & avoient tellement perdu leur consistance, qu'ils se réduisoient en poudre en les touchant très-légerement pour lès changer d'eau & pour les peser; ce qui n'arriva point à ceux qui étolent plongés dans l'eau fimple: furface s'altéroit un peu a la longue; r leur noyau conserva constamment tout dureté.

En répétant ces expériences d'une man plus favorable à l'air fixe, c'est-à-dire, en nouvellant plus fréquemment l'eau aét & en tenant le vaisseau constamment dans température de 28 dégrés, ce qui la rap che davantage de la chaleur animale, le Falconer observa qu'un morceau de ci du poids de six grains, sur réduit en jours à un poids de deux grains & de & qu'il tomba en poudre en le touchai lendemain.

Les applications avantageuses de l'air au corps humain, dépendent toutes sans tredit des propriétés naturelles à ce slu & c'est une recherche qu'on ne peut étendre & approfondir; mais la facult l'introduire dans l'estomac & les intessens qu'il y cause aucune douleur occasio par sa vertu expansive, dépend de son nité singuliere avec tous les menstrues aqu comme nous l'avons déja observé (22 comme nous allons le démontrer par des périences incontestables.

(28) Les liquides en général ne peuvent Affinité de l'airfixeavec dissoudre & tenir en dissolution qu'un très- l'airfi petit volume d'air atmosphérique : en sontils faturés, ils ne peuvent en recevoir une plus grande dose. L'eau, par exemple, n'en contient qu'un cinquante-quatrieme de son volume, ou environ. Il n'en est pas de même par rapport à l'air fixe : celui-ci a une affinité étonnante avec l'eau; & quoique saturée d'air atmosphérique, elle peut encore se charger de plus que le double de son volume d'air fixe. De-là, lorsqu'on injecte immédiatement de l'air fixe dans le canal intestinal. & sous forme de lavement, au lieu de distendre ce canal, cet air est aussitôt absorbé par les parties aqueuses qu'il y rencontre, & qui le transportent dans les routes de la cir-

culation. Veut-on s'assurer de cette affinité singuliere de l'air fixe avec l'eau, & voir avec quelle avidité celle-ci s'empare & absorbe une portion de ce fluide? l'expérience suivante est aussi facile à faire que concluante.

Ayez deux vaisseaux de crystal ; l'un A cylindrique (Pl. 2, Fig. 3.) d'un pouce ou qui confirma environ de diametre, de 15 à 18 pouces de grieté longueur, un peu évasé par le bas, pour qu'il Pi.z. Fig 3. puisse se tenir facilement sur pied: l'autre B

beaucoup plus petit. Je nommerai le premier la jeauge, & le second la mesure: que le premier soit divisé en deux ou trois parties ab, cd, ef, & que chacune de ces divifions renferme un espace égal à la capacité du vaisseau B. Je fais communément tracer ces divisions à l'émeril, afin qu'elles soient permanentes sur la surface du vaisseau A: ayez avec cela un petit morceau de bois A, (Pl. 2, Fig. 4.) dont la surface B, plutôt cave que plane, soit couverte de drap, & foit assez large pour fermer l'ouverture du vaisseau A, & excéder un peu ses bords: j'appellerai cette machine l'obturateur.

Remplissez d'eau le vaisseau A, après l'avoir plongé verticalement dans la caisse, son ouverture en haut, & remplissez-le de façon que l'eau s'épanche par-dessus : couvrez-le de l'obturateur; & après l'avoir renversé, amenez-le plein d'eau sur l'ouverture a de la LI, Fig. 1. tablette C, (Pl. 1, Fig. 1).

Plongez perpendiculairement dans l'eau de la cuve la mesure B remplie d'air atmosphérique, & amenez la en inclinant un peu fon ouverture sous l'entonnoir du trou a; l'air s'échappera de la mesure & montera dans la jeauge. Lorsqu'il y sera entierement monté, yous verrez qu'il y occupera l'espace indiqué par la premiere division ab, & conséquemment qu'aucune portion de cet air ne se sera combinée à son passage avec l'eau; ce qui prouve que, saturée d'air atmosphérique, 2'eau n'en prend point une nouvelle dose: répérez ensuite la même expérience avec de Pair fixe; & pour cet effet, remplissez de nouveau le jeauge que vous mettrez en réserve fur la tablette C, pour remplir d'air fixe la mesure B, en suivant la méthode que nous avons indiquée (11): faites passer cette mesure d'air dans la jeauge, & vous observerez qu'il s'en faudra d'une quantité notable, que ce même volume d'air fixe occupe la totalité de l'espace désigné par la division a b de la Jeauge; ce qui prouve qu'en traversant le cylindre d'eau dont celle-ci est remplie, une portion assez considérable d'air fixe se dissout & se combine à l'eau. Voulez-vous que cette combination se fasse plus abondamment? Faites que l'air fixe & l'eau se touchent par un plus grand nombre de points. Pour cela, amenez la jeauge dans la cuve & agitez-la de haut en bas, & secouez-la pendant l'espace d'une minute ou environ : vous verrez après que le cylindre d'air qui dominoit l'eau sera considérablement diminué, & que l'eau fera remontée dans la jeauge à une plus grande hauteur.

L'élévation de l'eau dans la jeauge, à méfure que l'air se combine avec l'eau, dépend du vuide qui se fait alors. On conçoit en effet que l'air se dissolvant dans l'eau, & conséquemment sa masse diminuant de volume, il se fait nécessairement un vuide dans la partie supérieure du vaisseau : or , l'air extérieur exerçant efficacement sa pression sur la surface de l'eau comprise dans la cuve, détermine ce liquide à se porter dans la jeauge pour remplir ce vuide; & voilà la raison pour laquelle on voit l'eau s'élever progressivement dans ce vaisseau, à mesure que l'air s'unit à l'eau.

Veur on s'assurer de l'existence de ce vuide, & empêcher qu'il ne soit aussitôt rempli par l'eau? l'expérience fuivante est on ne peut plus fimple.

nous avons parlé (14), & qui sont gravés

Prenez l'un des vaisseaux cylindriques dont

Expérience. La ventouse occasionnée par la combinaifon de

(Pl. 1, Fig. 8). Remplissez le d'eau; & l'airfixe avec après l'avoir posé sur l'ouverture a de la tablette C, introduisez-y de l'air fixe jusqu'à Pl. 1, Fig. 3. la moitié ou environ de sa capacité. Cela fait, amenez ce vaisseau dans l'eau de la cuve, son ouverture renversée: & bouchez cette ouverture avec la paume de la main que vous glisserez en dessous : retirez cet appareil de

l'eau. & agitez fortement le vaisseau pour accélérer le mélange de l'air avec l'eau; vous vous appercevrez bientôt que votre main adhérera aux bords du vaisseau; & elle y adhérera tellement que vous pourrez le tenir sufpendu au-dessous de votre main: il fait alors l'office de ventouse, c'est-à-dire, que tandis que l'air extérieur, devenu prépondérant par le vuide qui s'est fait dans le vaisseau, applique votre main contre son bord avec un effort propre à surmonter le poids du vaisseau, l'air renfermé dans la partie charnue de la main qui répond à l'étendue de l'orifice de ce vaisseau, se dilate & tumésie cette partie charnue: elle entre dans l'intérieur du vase, & on éprouve un sentiment de tension proportionné à la dilatation de l'air.

Si on veut pousser l'expérience plus loin, & juger plus exactement de la quantité d'air fixe, dont l'eau peut se saturer, voici un procédé trés simple.

Ayez un vaisseau cylindrique de crystal AB, (Pl. 2, Fig. 5.) qui soit divisé exté- termirer la rieurement par une ligne a b tracée sur sa quantité d'air surface, & que cette division soit telle, que l'eau peut se faturer. l'espace qui est au-dessus de la ligne, soit Plans Fig. S. dans un rapport connu avec l'espace inférieur.

Nous prenons communément le rapport de a à 1 : remplissez d'eau ce vaisseau; & après l'avoir disposé convenablement sur la tablette de la cuve, introduisez v de l'air fixe jusqu'à la division ab; cela fait, fermez-le dans la cuve avec un bouchon de crystal usé à l'émeril, & agitez ensuite ces deux fluides pendant 3 à 4 minutes; la masse d'eau donnée s'emparera d'une portion de l'air fixe, & en sera alors saturée. Débouchez ce vaisseau après l'avoir plongé dans l'eau de la cuve, mais dans une situation renversée, c'est-à-dire, le bouchon par en bas. L'eau s'élevera alors dedans, & réduira le peu d'air qui ne se sera pas combiné, au volume qu'il doit occuper; & en mesurant le déchet du volume de l'air, vous vous assurerez que l'eau en aura absorbé plus que le double de son volume.

Qualité de l'eau faturés d'air fixe. (29) L'eau sarurée d'air acquiert par cela seul un goût acidule, & devient piquante au palais & à la langue, comme le sont certaines eaux minérales, que les anciens désignoient assez mal·à-propos sous le nom d'Eaux minérales acidules, telles que les eaux de Pyrmont, de Spa, de Seltz, &c. mais qui ne sont, à proprement parler, que des eaux aérées, chargées d'air fixe: or, on peut facilement, à l'aide d'un procédé

semblable à celui que nous avons mis en usage précédemment, imiter parfaitement ces sortes d'eaux minérales, & même en fabriquer de plus actives que celles que nous tenons des mains de la nature; il ne s'agit que d'imaginer un moyen d'opérer plus en grand, & nous en avons plusieurs à notre disposition.

(30) Le D. Priestley fut le premier qui se livra à ce genre de travail, & qui parvint charge l'au à communiquer à de grandes masses d'eau profitant de le goût acidule dont il est ici question, en l'ant rie: les impregnant d'air fixe; & il donne à l'eau p. Pricede qu qu'il prépare de cette maniere, le nom d'eau artificielle de Pyrmont.

Procédé du

Il fit le premier essai de cette opération en 1768, & il se servit de l'air fixe qui s'éleve dans la cuve d'une brafferie : il se contenta d'abord d'établir dans cette atmosphere des vaisseaux évasés & remplis d'eau, où il les laissa séjourner pendant l'espace de 24 heures. Cette eau, dit-il, se chargea suffisamment d'air pour gratter agréablement le palais : ce fut avec une satisfaction singuliere, ajoutet il, (a) que je bus pour la premiere fois de cette eau qui étoit, je crois, la premiere de

<sup>(</sup>a) Expér. & Observ. sur diff. esp. d'air, tom. 3.

cette espece que les hommes eussent jamas goûtée; mais il comprit très-bien que ce moyen n'étoit point expéditif, & qu'il étoit important de hâter le succès de cette opération.

Autre procédé da mêIl imagina donc de transvaser à plusieurs reprises son eau d'un vaisseau dans un autre; & laissant l'un & l'autre plongé dans l'atmosphere de la cuve, il parvint à faire en quelques minutes une opération qui exigeoit près de 24 heures.

Si cette méthode est très-exacte, elle est en même tems beaucoup plus expéditive que la premiere; mais on conçoit facilement qu'elle doit être très-fatiguante; lorsqu'il s'agit de saturer d'air fixe une grande masse d'eau, & qu'il faut employer à cet effet de grands vaisseaux. Le poids qu'il faut soutenit. rend sans contredit cette opération très pénible. Il eût cependant été très-facile d'es imaginer une beaucoup plus fimple, & qui eût en même tems rempli les mêmes indications; mais personne n'y pensa, & les choses en resterent là jusqu'en 1777. L'eau saturée d'air fixe ayant pris faveur à Paris, M. Longchâmp, l'un des plus honnêtes & des plus officieux parmi ses confreres, se prêta avec toute la complaisance possible, à satisfaire

Rempressement du Public, & ses gens furent presque continuellement occupés dans sa brafferie à faturer d'air fixe des quantités d'eau Etonnantes: ils se servirent pendant long-tems de la méthode du D. Priestley; mais M. le Duc de Chaulnes en imagina une aussi expéditive & beaucoup moins fatiguante.

Il imagina de suspendre dans la cuve la moitié d'un quart de muid qu'il fit scier, Chaulnes. contenant 70 pintes d'eau, & d'agiter cette cau avec une espece de moussoir. Le succès répondit parfaitement à son attente : il barvint par ce moyen au même but, & en in espace de tems aussi court, il parvint à turer d'air une masse d'eau beaucoup plus rande que celle qu'on pouvoit agiter dans méthode précédente. On trouve dans le ournal de l'Abbé Rozier (a), la description **Le cette ingénieuse machine que nous ne** louvons trop recommander à ceux qui veu-

(21) Le Docteur Priestley ne s'en tint point ce seul procédé pour impregner l'eau d'air movens ixe. Il imagina très-bien qu on n étoit point préduire le

ent opérer en grand, & profiter de la com-

Différens avec l'air fixe dégagé de la

modité d'une brasserie.

<sup>(</sup>a) Journal de Physique, Avril 1777.

généralement à portée d'une brasserie; & que cette pratique ne pouvant être trop multipliée, il seroit important de pouvoir profiter de l'air fixe qu'on dégage de la craie ou autres substances semblables, par l'acide vitriolique. Cet air en effet, jouissant exactement des mêmes propriétés qu'on découve dans celui que produit la fermentation spiritueuse, on peut le substituer à celui-ci; & l'eau qui en sera saturée, jouira sans contredit des mêmes avantages qu'on pourroit attendre de celle qu'on satureroit d'air fixe selon la premiere méthode. Toute naturelle que fût cette idée, & quoiqu'elle dût, dès l'origine de cette découverte, se présenter à l'esprit, ce ne fut cependant qu'en 1772, que le D. Priestley l'enfanta, & qu'il la mit en exécution : il se servit à cet effet de l'appareil que nous allons décrire, & auquel nous n'avons fait qu'un très-léger changement qui Ie rend plus commode & plus facile à manier. Il mérite d'autant mieux d'être connu, qu'il est très-propre à remplir les vues qu'on se propose en l'employant, & que c'est le premier dont on ait fait usage pour cette singuliere expérience, & d'après lequel on a imaginé tous ceux que nous connoissons actuelkment.

Prenez

Prenez un grand vaisseau de crystal A, Appareit du lont le col soit un peu long, (Pl. 2, Fig. 6.) Pl. 2. Fig. 6. 

k qui puisse contenir trois à quatre pintes l'eau, dont vous le remplirez entiérement.

Faites passer son col à travers un trou fait tune planche B, contournée suivant la forme du bassin C, au-dessus duquel le vaisseau A doit être établi. Fermez la bouche de ce vaisseau avec l'obturateur A, (Pl. 2, Fig. 4.) 
k renversez-le dans le bassin C, en partie templi d'eau, & de façon que le col de ce vaisseau y plonge d'un pouce ou environ.

Observez que ce bassin soit assez prosond, pour qu'il puisse recevoir l'eau qui doit s'évouler du vaisseau A.

La planche B porte une échancrure a, semblable à celle de la tablette de la cuve que nous avons décrite (6); & cette échancrure est destinée au même effet.

Ayez une bouteille ou un flacon D, dans lequel vous mettrez une quantité suffisante de craie, sur laquelle vous verserez une dose convenable d'acide vitriolique: lorsque l'effervescence aura dégagé assez d'air fixe pour que le flacon soit entiérement purgé de l'air atmosphérique dont il est rempli, bouchez-le avec un bouchon, à travers lequel vous aurez sait passer le tube communiquant b c d;

introduisez ce tube par l'échancrure a de la planche B dans l'eau du bassin, & de façon que son extrêmité vienne s'engager dans le col du vaisseau A. L'air fixe s'élevera dans ce vaisseau, & l'eau s'en évacuera à proportion dans le bassin C: lorsqu'il sera un peu plus qu'à moitié vuide, retirez le tube communiquant, & embrassant ensuite avec les deux mains le corps du vaisseau A, agitez la masse d'eau qui y reste; l'air fixe sera bientôt absorbé en grande partie, & l'eau qui s'étoit évacuée remontera à mesure dans le vaisseau A. Répétez alors l'opération précédente. c'est-à-dire, introduisez de nouveau de l'air. fixe dans le vaisseau A, & agitez encore ce vaisseau : vous parviendrez par ce moyen à saturer l'eau d'une très-grande quantité d'air fixe.

Cet appareil differe de celui du D. Anglois, en ce qu'il employoit des vessies pour servir it d'intermede entre le flacon D & le vaisseau A, it & il ne se servoit de ces vessies que pour avoir la facilité d'agiter le vaisseau A, parce que toutes les parties de son appareil demeuroient unies entre elles pendant tout le tems de l'opération. Or, on conçoit que l'eau qu'on sature d'air fixe, étant destinée pour la boisson, l'usage de la vessie pourroit avoir

quelque désagrément, & répugner aux personnes délicates. Il est en effet assez naturel d'imaginer qu'elle peut altérer, ou donner quelque qualité particuliere, ou au moins quelque goût désagréable à l'air fixe, & conséquemment à l'eau qui en seroit saturée. Ne fût-ce qu'une prévention, comme il paroît assez bien démontré par nombre d'observations faites à ce sujet, il est bon de remédier à cet inconvénient; & ce fut la raison qui nous détermina dans le tems à faire quelque changement à l'appareil du D. Priestiey. Je ne sus point le seul qui eût alors cette idée. Lorsque M. Lavoisier voulut répéter ces sortes d'expériences, il abandonna également l'usage de la vessie, & voici l'appareil dont il se servit. Il l'a décrit dans un Ouvrage qu'il publia en 1774 (a).

(32) Cet appareil est fait de deux b ou- Appareil de M.Laveisier. teilles de verre ou de crystal. L'une A, (Pl. 2. Pl. 2. Fig. 70 Fig. 7.) tubulée en t, pour y adapter un tube de verre, en forme de syphon, ou de tube communiquant a b c, qui descend jusqu'au fond de la bouteille C, également tubulée en D, & remplie d'eau jusqu'aux deux tiers de sa capacité. Toutes les ouvertures de

<sup>(</sup>a) Opuscules physiq. & chymiq.

ces vaisseaux doivent être exactement fermées avec un lut approprié. On met, suivant la méthode de M. Lavoisier, de la crait pulvérisée & un peu d'eau dans la bouteille A ensuite, à l'aide de l'entonnoir V, mastiqué au col de cette bouteille, & bouché par un bouchon de cire adapté à l'extrémité d'un tube de verre ou d'une tige de bois R, & dans lequel on a mis une certaine quantité d'acide vitriolique, on laisse tomber quelques gouttes de cet acide dans la bouteille A, en soulevant un peu le bouchon de cire. Il s'excite alors une effervescence; l'air fixe se dégage & passe par le tube communiquant dans la seconde bouteille C: il traverse la masse d'eau qui y est renfermée. Une partie de cet air s'y unit à l'eau, gagne le haut de la bou teille, où il se condense à raison de la quantité qui y aborde; & la liqueur, dit M. Lavoisier, se charge en plus grande abondance, & plus promptement que si cette compression n'avoit point lieu. Il est nécessaire, ajoute t-il, de déboucher de tems en tems la tubulure D, de peur que le vaisseau ne creve, ou que les vapeurs très-condensées ne se fassent jour à travers les jointures. Il y a toujours d'ailleurs, continue t-il, une portion assez considérable de fluide élastique, (car c'est le

nom qu'il donne à l'air fixe, ) dégagé par l'effervescence, qui n'est point susceptible de se combiner avec l'eau, & à laquelle il est nécessaire de donner issue de tems en tems.

On ne peut disconvenir que cette méthode Observation ne soit très-simple & très-propre à remplir l'objet qu'on se propose ici. La condensation que l'air fixe éprouve doit sans doute contribuer à sa combinaison avec l'eau: mais on ne peut disconvenir aussi que cette combinaison se feroit plus promptement, si on agitoit le vaisseau dans lequel elle se fait, & si, par cette agitation, l'air & l'eau se touchoient par de plus grandes surfaces. Or, il 'n'est pas facile d'agiter le vaisseau dans lequel se fait ce mélange : il faudroit agiter en même tems les deux vaisseaux. & on auroit à craindre la rupture du tube communiquant. Ajoutez à cet inconvénient, que si on n'a un peu d'habitude à manœuvrer, il peut se faire qu'on laisse accumuler une trop grande quantité d'air fixe dans la bouteille C, ou qu'on donne trop tôt issue à ce fluide. Dans le premier cas, on risque pour l'appareil : dans le second, l'opération se fait mal, & on ne profite point de l'avantage qu'on doit trouver dans la méthode de l'Auteur.

(33) Ce fut ce qui engagea M. Mitouard,

Apparell An

Membre du Collège de Pharmacie, & trèsavantageusement connu par les Cours de Chymie qu'il fait tous les ans dans son laboratoire, rue de Baune, Fauxbourg St. Germain, à substituer au tube de verre, un tube flexible, qui permît d'agiter seulement la bouteille C; car il avoit d'abord adopté la méthode de M. Lavoisier. Il se servit donc d'un intestin de cochon qu'il avoit lié par chaque extrémité à un bouchon de liége, traversé d'un tuyau de plume. On ne peut disconvenir que cet appareil ne fût très-commode. N'eût-on que la faculté de pouvoir agiter l'eau, sans aucun risque pour le tube communiquant, l'opération se fait trèspromptement: mais outre cet avantage, on peut, à raison de la flexibilité du canal, n'agiter que la seule bouteille C, & l'opération devient plus commode que s'il falloit les agiter toutes les deux ensemble. Ajoutez à cela qu'en agitant en même tems les deux bouteilles, l'effervescence se ranime dans la bouteille A, & l'air se dégage plus impétueusement. Il pourroit donc se faire que ce sluide, passant trop abondamment dans la bouteille C, tandis qu'on l'agiteroit, elle cédat à son expansion, & crevât dans la main de celui qui opere.



Cette méthode néanmoins est sujette au même inconvénient que nous avons reproché précédemment (31) à celle du Docteur Priestley. Le canal de communication, à travers lequel l'air se transporte, & dans lequel il séjourne en le tuméfiant, lorsqu'il se dégage trop abondamment, est de même nature que la vessie dont le Docteur Priestley faisoit usage, & conséquemment offre la même régugnance bien ou mal fondée; & c'est la raison pour laquelle nous n'avons point adopté la méthode de M. Mitouard, toute excellente qu'elle nous ait paru.

(34) De tous les appareils qu'on a imaginés, pour remplir la même indication & saturer l'eau d'air fixe, il n'en est point de plus ingénieux que celui du Docteur Nooth, perfectionné par Parker. Quoique nous n'en fassions point usage, pour des raisons que nous indiquerons plus bas, nous croyons néanmoins que nos Lecteurs feront flattés d'en connoître la construction.

Cet appareil est composé de trois vaisseaux Appareil de de crystal A, B, C, (Pl. 3, Fig. 1.) qui perfectionné fe montent les uns sur les autres par des col-pl. 3. Fig. 2. lets usés à l'émeril. Le vaisseau du milieu B est le réservoir dans lequel on renferme l'eau qu'on veut aérer: il se joint inférieurement

au vaisseau C, qui sert de pied à toute la machine, & dans lequel on excite l'effervefcence qui doit dégager l'air fixe. Le vaisseau B est surmonté du vaisseau A, auquel on remarque un tube ouvert, semblable au col d'une retorte, qui se prolonge dans le vaisfeau du milieu : il fert de décharge à celui-ci pendant l'opération, & il est ouvert par le haut d'un très-petit trou a, pour donner issue à l'air au besoin. Le collet du vaisseau B mérite une attention particuliere; il est bouché d'un bouchon de crystal fait de deux pieces, séparées l'une de l'autre par un espace de deux à trois lignes. Ces deux parties sont percées, dans leur épaisseur, de plusieurs petits trous gros comme des cheveux, & elles renferment, dans l'espace qu'elles laissent entre elles, une petite lentille de crystal planconvexe, qui fait l'office de soupape. Son plan tombe fur la partie inférieure du bouchon, & empêche que l'eau renfermée dans le vaisseau B, ne se précipite dans le pied C: mais elle s'éleve de bas en haut par l'effort de l'air, qui tend à monter dans le vaisseau B. & elle lui livre passage.

On remarque un tecond collet au vaisseau B: ce collet est ferme d'un bouchon de crystal uté à l'émerit; il fait l'office de robinet

pour retirer l'eau de ce vaisseau, lorsqu'elle est aérée. On remarque un semblable collet E au vaisseau C; il doit être parcillement bouché en crystal. C'est par cette ouverture qu'on introduit dans ce vaisseau les matériaux nécessaires à l'esservescence. On joint encore à cette machine deux petites mesures: l'une pour la craie ou le marbre pilé, qu'on peut employer en place de craie, & l'autre pour la quantité d'acide vitriolique qu'il convient d'employer dans cette opération.

Cette méchanique développée, on conçoit facilement l'effet de cette machine. On concoit que les trois vaisseaux étant montés les uns au-dessus des autres, & exactement fermés, le vaisseau B étant rempli d'eau ordinaire, si on mêle ensemble dans le pied la quantité de craie & d'acide vitriolique qu'on doit employer, il se fera une prompte effervescence; que l'air fixe qui s'en dégagera, s'élevera & se portera dans le vaisseau B. Elevé à la partie supérieure de ce vaisseau, il y comprimera l'eau qui sera au-dessous, & cette machine jouira alors de l'avantage que M. Lavoisier estime particuliérement dans sa mé-- thode; mais elle n'en n'aura point les inconvéniens, car l'air fixe ne s'y mêle point avec l'air atmosphérique; & en second lieu, on

n'est point obligé, dans l'appareil de Parker, de veiller continuellement à la sûreté du vaisseau, en donnant issue à la quantité d'air sixe surabondante; parce qu'à proportion que ce fluide devient surabondant au haut du vaisseau B, il oblige par sa pression l'eau qui est au-dessous, à resluer dans le vaisseau A, par le canal courbé b, tandis que l'air atmosphérique dont le vaisseau A est rempli, s'échappe en partie dans l'atmosphere par le petit trou a.

En laissant les choses en situation, on conçoit que l'air fixe se combine avec l'eau. & qu'à proportion qu'il s'y combine & qu'il se fait un vuide, en supposant que l'effervescence est tout-à fait finie dans le vaisseau C, l'eau élevée dans le vaisseau A descend par le canal b, & vient se joindre à la masse aérée dans le vaisseau B, & l'opération se fait sans autre soin ni travail: mais cette opération est très-lente, & exige un espace de tems qui pourroit rebuter ceux qui auroient intérêt à se procurer de l'eau aérée. Il faut communément plus de douze heures pour que l'eau du vaisseau B soit parfaitement saturée d'air, & la capacité de ce vaisseau ne permet que d'en aérer une masse trop petite pour l'usage journalier d'une personne,

(25) Ce fut pour remédier à cet inconvénient, que l'Abbé Magellan proposa, en parelle reference re 1777, un moyen de rendre cette opération l'Abbe Maplus expéditive. Il vouloit qu'on fit un double appareil qui pút se monter sur le même pied; c'est à-dire, qu'on doublat le vaisseau A & le vaisseau B, & que le collet de chaque vaisseau B pût se monter sur le même vaisseau C, dans lequel on exciteroit l'effervescence. & qu'outre cela on eût un pied de bois disposé à recevoir l'un de ces deux appareils, tandis que l'autre seroit établi sur le vaisseau C. Cela fait, il vouloit qu'après avoir reçu dans l'un de ces deux appareils une quantité d'air fixe suffisante pour remplir la moitié du vaisseau B, on substituât à sa place le second appareil, & qu'on agitat fortement le premier, tandis que le second se rempliroit d'air fixe. Il vouloit qu'on répétât deux ou trois fois de suite cet échange des deux appareils, pour saturer de plus en plus l'eau qu'ils contenoient de l'air fixe qu'on continueroit à produire dans le vaisseau C, en ajoutant à proportion de la craie & de l'acide vitriolique. Or, dans l'espace d'un demiquart d'heure au plus, on peut se procurer par ce moyen deux masses d'eau fortement aérées, & on laisse ensuite l'un des appareils

sur le vaisseau C, & l'autre sur le pied de bois dont nous venons de parler, pour en tirer l'eau au besoin, ou pour la mettre en réserve dans un plus grand vaisseau. L'idée de M. l'Abbé Magellan est on ne peut plus ingénieuse, & nous ne pouvons disconvenir que son appareil ne soit très-propre à produire l'effet qu'il annonce: mais nous observerons aussi que cet appareil est tout, à la fois dispendieux & fragile; deux inconvéniens auxquels il seroit important de remédier. Or, celui dont nous nous servons réunit tous les avantages de celui de l'Abbi Magellan, n'est pas à beaucoup près aussi fragile: il se trouve par-tout, & n'est nulle ment dispendieux. Le voici:

Notre appareil. PL 3. Fig. 2.

(36) Ayez un grand flacon de crystal A, à col renversé, & dont le chapeau soit un peu large, (Pl. 3, Fig. 2.) propre à contenir deux à trois pintes d'eau, & bouché à l'émeril avec un bouchon de crystal B. Au désaut d'un flacon e cette espece, on pourroit prendre une bouteille quelconque, bouchée avec un bouchon de liége. Le seul inconvénient de ce changement se trouveroit ai goulot de la bouteille. Celui-ci n'étant point renversé comme le col de notre flacon, elle ne pourroit se tenir solidement renversée sur

l'échanceure de la tablette de la cuve, & on feroit obligé de la retenir avec la main pendant l'opération.

Rempiissez d'eau le flacon, & après l'avoir renverié dans la cuve pour le déboucher. amenez-le sur l'échancrure b de la tablette, pour introduire dans ce flacon l'extrémité du tube communiquant qui doit y apporter l'air fixe que vous fabriquerez dans un flacon. selon la méthode ordinaire. Lorsque le flacon sera rempli d'air un peu au-delà de la moitié de sa capacité, arrêtez l'opération, amenez le flacon dans la cuve pour l'y boucher: retirez-le alors de l'eau, & agitez-le fortement pendant l'espace de deux ou trois minutes. Reportez-le dans l'eau pour l'y ouvrir; le vuide qui se sera fait par le mélange de l'air à l'eau, sera rempli par l'eau de la - cuve, que nous supposons propre & bonne à boire. Introduisez-y encore une nouvelle masse d'air semblable à la premiere, & agitez de nouveau le flacon: l'eau sera parfaitement saturée d'air. Si on veut opérer en même tems avec deux flacons, & les disposer de maniere que l'un des deux reçoive l'air fixe. tandis qu'on agite l'autre, on pourra par ce moyen saturer d'air en très peu de tems une assez grande masse d'eau.

Promy yang Para Sanah Para Sanah Para Sanah Para Sanah

anus lavins unit mere acquiert, comme anus lavins uniterie presentamment un guit partitament unitegue à ceur de carrantes maistres autres indicates all'information que cous avins indicates all'indicates de la comme de carres de carrantes d

La cramiera niese ha rerimpie principe ontran a nate arade et ilen Dolog is Francia do se more les nemiss sud menu cons un Cumpe mil sedio en Alemani, is enlare ince in Memoire mas putate, per la came de la fit èche, out, errors en 1916 a la Sociéta Roville de Londres. Fort élaigne tratefais de connoire la nature de ce principe : C.E. Cilière fous le nom de morbinir, le model il amébue une vertu elaffique permanerte, il le regarde comme une exhalation folforeule, une raveur Affreit Strimen ?. Le Docteur Brownig approcha davantage de la vérité, & fut tres-tres de la mettre dans tout son jour. Il dit expressement, il y a plus de trente ans, dans d'excellens Mémoires cu'il communiqua a la Société Rovale de Londres (a),

<sup>6,</sup> Tracil Articlophiq. Vol. 1v.



mais qui ne furent point imprimés alors, qu'une connoissance plus approsondie des airs mal-faisans des mines, peut conduire à la découverte de ce principe subtile des eaux minérales, & qu'on appelle leur esprit : que les exhalaisons méphitiques sont un shade d'une élasticité permanente; qu'il se croit sondé à conc'ure, de plusieurs expériences, que ce fluide entre dans la composition des eaux de Pyrmont, de Spa, &c. ensin, que c'est ce fluide qui donne à ces eaux ce goût piquant qui les fait nommer acidules, aussi bien que ce principe volatil qui constitue leur vertu.

Il étoit réservé à M. Venel de nous satisfaire complettement sur cet objet, & de nous démontrer que ce goût piquant, ce goût acidule étoit dû à la présence de l'air, en dissolution dans les eaux de cette nature; & quoique ce célebre Chymiste consondit alors cette espece particuliere d'air avec l'air atmosphérique, la découverte n'en est pas moins précieuse. On en trouve le développement dans deux Mémoires curieux qu'il lut en 1750, à la Société Royale de Montpellier. Ils sont imprimés dans le second Volume des Mémoires présentés à l'Académie de Paris, par des Savans étrangers.

Découverte de M. Venel, qui met la chose en évidence.

(38) M. Venel parvint de différentes manieres, par l'agitation, par l'action du feu,
& par le secours de la machine pneumatique,
à enlever à l'eau de Seltz, sur laquelle il sit
ses expériences, l'air qu'elle tient en dissolution, & à lui faire perdre, par ce moyen-là
seul, son goût piquant & acidule : elle devint
alors plate & vapide; elle ne moussa plus, &
elle devint en un mois semblable à l'eau ordinaire. Il trouva néanmoins, par l'analyse
qu'il en sit ensuite, qu'elle contenoit encore
une petite quantité de sel marin.

Bien persuadé que cette eau ne devoit ses propriétés les plus caractérisées qu'à l'air, il imagina de combiner de l'air avec de l'eau ordinaire, & de fabriquer une eau qui eût les mêmes propriétés que celle de Seltz. Voici les réflexions qui le conduisirent au succès qu'il obtint dans cette tentative.

L'air, disoit M. Venel, est soluble dans l'eau; mais il saut en même tems considérer que ce fluide a plus d'affinité avec lui-même, qu'avec le dissolvant qu'on emploie; d'où il suit que ce dissolvant n'aura jamais assez de sorce pour rompre par lui même l'agrégation de l'air, & qu'une des conditions préalables à la dissolution, est la rupture même de cette agrégation. Aucun moyen ne parut à M.

Venel plus propre à remplir cet objet, que de composer les sels dans l'eau même qui devoit les dissoudre; il étoit sûr d'exciter par ce moyen une effervescence, & conséquemment de dégager une grande quantité d'air. Or, cet air étant dans un état de division absolue, il étoit nécessairement dans les circonstances les plus savorables à la dissolution.

Il se confirma encore dans cette opinion par le raisonnement que voici. Une effervescence, disoit-il, n'est autre chose qu'une précipitation d'air. Deux corps, en s'unissant ensemble, ne produisent d'esservescence, que parce qu'ils ont plus de rapport que l'un des deux, ou les deux ensemble n'en ont avec l'air auquel ils sont unis; mais on sait que dans un grand nombre de précipitations chymiques, si l'opération se fait à grande eau, & que le précipité soit soluble dans l'eau, il se redissout à mesure qu'il est précipité. La même chose doit donc arriver à l'air dans des circonstances semblables.

D'après ces réflexions bien fondées, M. Venel introduisit dans une pinte d'eau deux gros de sel de soude, & autant d'acide marin; s'étant assuré précédemment que cette proportion étoit précisément celle qui étoit nécessaire à la parsaite saturation, & que c'étoit

en même tems celle qu'on observoir dans les eaux de Seltz. Il eut soin de faire cette combinaison dans un vase à col étroit, & même d'employer la suffocation, en disposant les matieres de saçon qu'elles ne pussent communiquer ensemble, que lorsque la bouteille seroit bouchée, & il parvint, par ce moyen, à composer une eau non-seulement analogue à celle de Seltz, mais encore beaucoup plus chargée d'air. Il avoit en esset trouvé que l'eau de Seltz ne contient tout au plus que le quart de son volume d'air, & celle qu'il fabriqua en contenoit près de la moitié du sien.

Cette expérience confirmoit, de la maniere la moins équivoque, l'opinion de ce célebre Chymiste. Il étoit parfaitement démontré que le goût acidule des caux minérales de Seltz, & de quantité d'autres de même espece, étoit dû à la présence de l'air sixe qu'elles tiennent en dissolution; car si M. Venel a confondu cet air avec l'air atmosphérique, il n'en est pas moins vrai pour cela qu'ils doivent être distingués l'un de l'autre, & que l'air même engendré par M. Venel, & combiné avec l'eau minérale qu'il fabriqua, n'étoit que de l'air fixe de même espece que celui dont nous avons parlé jusqu'à

présent. Mais le procédé de ce célebre Chymiste étoit-il celui que la nature emploie dans la fabrique des eaux minérales qu'elle nous fournit? C'est ce qu'on ne pourra se persuader, au moins en toutes sortes de circonstances, puisqu'il se trouve quantité d'eaux acides & spiritueuses qui ne tiennent aucun sel en dissolution. Telles sont, par exemple, les eaux de Trepolitz, celles de Piperine en Allemagne, &c. L'air fixe peut donc se combiner & se combine effectivement dans certaines eaux minérales d'une maniere différente de celle que M. Venel indique dans sa méthode; & conséquemment il est un autre moyen de saturer d'air fixe les eaux minérales qu'on veut fabriquer.

(39) Rien de plus facile à imaginer, d'après Laux milléce que nous avons observé précédemment. Connoissons d'abord parfaitement l'analyse de l'eau minérale que nous voulons imiter. & commençons à introduire dans celle que nous voulons fabriquer la quantité d'air fixe qui se trouve naturellement combinée dans celle qu'elle doit représenter : elle en deviendra plus propre à recevoir les autres princi= pes qui doivent entrer dans sa composition i elle difsoudra très-bien ensuite la dose de sel qui lui convient, & si outre ce sel elle doit

contenir un principe martial, l'air fixe dont elle sera impregnée la rendra propre à dissoudre le fer qu'on lui présentera. C'est en effer par le latus de leur air que les eaux minérales naturelles acquierent la faculté de dissoudre du fer; faculté qu'elles perdent des qu'on leur a ôté leur principe aérien, & qu'on a fait précipiter le fer qu'elles tenoient en dissolution. Nous devons à M. Lane cette découverte précieuse : elle nous met à portée d'imiter quantité d'eaux minérales, que nous n'eussions pu fabriquer sans cette connoisnance: toute eau pure quelconque, l'eau diftillée n'agit aucunement, ou que très-incomplettement sur le fer; mais est-elle chargée d'air fixe, & on peut l'en charger bien plus abondamment qu'elle ne s'en charge naturellement dans les entrailles de la terre, elle devient alors propre à dissoudre du fer & elle en dissout une quantité d'autant plus grande, qu'elle contient une plus grande dose d'air fixe.

Expérience. liffout le fer.

Mettez de la limaille de fer & à même L'eau aérée dose dans deux verres differens; versez dans l'un & dans l'autre la même quantité d'eau distillée, mais que l'une des deux soit satud'air fixe : laissez les choses en cet état lant un certain tems; l'espace de quel-

ques heures suffit pour que le résultat de l'expérience devienne sensible. Filtrez ensuite ces deux eaux à travers le papier gris, elles seront aussi claires, aussi lympides l'une que l'autre, mais vous trouverez un goût ferrugineux très-caractérisé à celle qui aura été chargée d'air fixe, & que vous ne découvrirez aucunement dans l'autre. Traitez l'une & l'autre par la voie des réactifs, & vous trouverez encore que la premiere est manifestement calibée : versez sur l'une & sur l'autre quelques gouttes d'infusion de noix de galles, ou même jettez-y une pincée de noix de galles réduite en poudre, & vous verrez la premiere prendre une teinte violette sensible, & cette couleur dégénérera en peu de tems, & passera au noir; ce qui n'arrivera pas à l'eau pure distillée, quoiqu'elle ait séjourné le même tems sur le fer.

En réfléchissant sur l'expérience précédente, on nous objectera peut-être qu'on ne trouve point de limaille de ser dans les entrailles de la terre, & conséquemment que ce ne peut être par un procédé semblable à celui que nous venons d'indiquer, que la nature fabrique ses eaux minérales martiales. Nous convenons volontiers du fait; mais nous observerons en même tems que nous n'employons

la limaille de fer, dans ces sortes d'expériences, que parce qu'elle se trouve plus communément sous notre main, & que le succès de cette expérience n'en seroit pas moins assuré, si nous prenions de la mine de ser, à la place de la limaille même de ce métal. Or, ce sont sans contredit ces sortes de mines très - abondantes dans le globe, qui sournissent à la nature le ser qu'elle emploie dans la fabrique des eaux calibées qu'elle nous donne: on trouve la preuve de cette vérité dans une expérience de ce genre, saite par M. Rouelle, & à dessein même de prévenir la difficulté dont il est ici question (a).

Il prit par préférence une espece de mine de ser, de la nature de la pierre d'aigue, réduite en poudre très-sine. Cette mine, comme il l'observe très-bien, n'est point attirable par l'aimant d'une maniere qu'on puisse appeller sensible: il la mit dans une bouteille d'eau saturée d'air sixe, il boucha cette bouteille exactement, & la laissa pendant l'espace de vingt-quatre heures dans une situation renversée.

Après ce tems, M. Rouelle trouva qu'elle

<sup>(</sup>a) Journ de Médecine, Mai 1773.

avoit dissout assez de ser pour donner, avec l'insussion de noix de galles, une sorte teinture vineuse violette, tirant un peu sur le noir. La liqueur, ajoute-t-il qu'on prépare pour précipiter le bleu de Prusse, ou l'alkali phlogistiqué, la colore en verd bleu; & au bout de quelques jours, il se sorme un précipité plus ou moins abondant, & ce précipité est un vrai bleu de Prusse.

Il en est de cette eau chargée de fer comme de toutes les eaux minérales que M. Montet appelle ferrugineuses. Elle perd ses propriétés lorsqu'elle reste quelques jours exposée à l'air libre.

Il est donc facile de sabriquer certaines eaux minérales, parsaitement semblables à celles que nous tenons des mains de la nature, en combinant avec de l'eau distillée, ou plus simplement, avec de l'eau ordinaire, & selon les mêmes proportions, les principes qui se combinent dans les entrailles de notre globe. Ne put on arriver qu'à ce point? Cette précieuse découverte, qui fera à jamais époque dans l'histoire des connoissances du dix-huitieme siecle, rendroit un très-grand service à l'humaniré, en nous dispensant d'aller chercher à grands frais, & souvent avec beaucoup de fatigues, des secours éloignés, qu'on

pourra trouver dorénavant sous sa main. Que de circocssances d'ailleurs s'oupposent souvent a de si lougs voyages, & merreus con qui en out besoin dans la nécessiré de faire venir des eaux qui se décériorem dans le transport. Les eaux minérales factions, donées des mêmes ventus que celles qu'on parend à leurs sources, autout donc alors cut avantage sir ces dernières; mais cet avantage n'est pas le sent en voici un second plus précient & plus or gne de l'amendant de ceux qui sont chargés de ve ller e la sincé des hommes, & de cherofier les moyens les plus efficaces de leur producer les secons qu'on est en droit d'attendre de leurs lumières.

Les eaux minérales naturelles, de l'espece de celles dont il est ici quellien, me contiennent qu'un cinquieme cu un quart tout au plus de leur volume d'air fixe, à cer air leur fert de moyen on d'intermede pour attaquer à tenir en diffoliation le principe ferregineux qui concourt a leurs vertus. Or, il est démontré qu'on peut faire absorber a une masse d'eau donnée beaucoup plus que son volt me d'air fixe. Cette eau, plus abondante à plus riche en air, deviendra donc plus propre à diffondre, on diffondre une plus grande quantité de fer. Plus chargées

= de principes actifs, les eaux minérales arti= ficielles acquéreront donc plus d'intenfité, &
= produiront, entre les mains d'un Médecin
- expérimenté, des effets plus prompts & plus
: efficaces que ceux qu'on peut attendre des
- eaux minérales naturelles.

- Ajoutez encore à ces avantages que la nature, = toujours constante dans ses opérations, nous - fournit chaque eau minérale chargée de tous \_ les principes qui lui sont propres & qui la spé-= cifient; mais il est plus d'une circonstance - où il seroit utile de séparer de ces eaux quelques-uns de leurs principes fixes, pour les rendre plus appropriées aux indications qu'il faut remplir. Or, il n'est pas possible de · séparer d'une eau minérale naturelle, de l'espece de celles dont il est ici question, aucun des principes fixes qu'elle recele, sans lui en-- lever son air fixe qui est le plus fugace, qui s'échappe par la seule agitation, & qui souvent seroit le seul qu'on auroit intérêt de retenir & de conserver. L'art, rival de la nature. - vient très-bien ici à notre secours. Nous ne pouvons fabriquer aucune eau minérale aérée, que nous ne commencions par y introduire ce principe; & en se bornant à cette seule opération, notre eau minérale ne contiendra alors aucun des principes fixes que nous aurons intérêt d'éloigner : ce ne sera alors qu'une eau aérée, douée des vertus que nous avons indiquées précédemment, & propre à être administrée en plus d'une circonstance de la vie. Voulons-nous la rendre légérement purgative, nous pourrons y introduire une dose donnée du sel que nous croirons le plus propre à remplir cette indication, & nous la rendrons même autant purgative qu'elle puisse le devenir par ce procédé, en augmentant la dose de ce sel; & jusques-là, elle ne contiendra aucun atôme du principe ferrugineux que nous ne lui communiquerons qu'au besoin. Nous serons donc à portée, en suivant cette méthode, d'imiter & de modifier à volonté les eaux minérales naturelles, & même d'augmenter, s'il en est besoin, l'intensité de leurs vertus.

Le fer n'est pas le seul métal que l'eau saturée d'air fixe attaque : elle dissout très-bien encore le mercure ; & on assure même qu'une eau bien saturée d'air fixe, tient en dissolution seize grains de mercure par pinte. En admettant la vérité de ce sait que nous n'avons point eu intérêt de vérisier, nous sommes bien éloignés d'en conclure avec celui qui le rapporte, que cette eau réunit les précieux avantages de jouir de touter

propriétés de l'air fixe, & d'être le véhide mercure. Pour peu qu'on soit instruit principes de la Chymie, on n'ignore int que les propriétés des mélanges sont différentes de celles de leurs parties ulituantes; mais nous laissons aux gens art à examiner cette nouvelle découverte, apprécier les avantages qu'on peut en ger par la suite.

(40) Toute eau chargée d'air fixe acquiert De l'acide de goût acidule très-manifeste, & acquiert Pair fixe. même tems la faculté de dissoudre du fer: contient donc un principe acide; & c'est vérité universellement reconnue de tous Chymistes & de tous les Physiciens. Ce picipe acide, quelque manifeste qu'il soit, st cependant point assez développé pour plorer en rouge la teinture de violettes; is il l'est suffisamment pour produire cet tur la teinture de tournesol, beaucoup us susceptible des impressions de l'acide. Versez en effet quelques gouttes d'eau dis-, saturée d'air fixe, dans un verre en

nie rempli de teinture de tournesol, & sur la teini verrez la couleur de cette teinture ma- nesol. dement attaquée & passer au rouge; ce paroîtra plus sensible encore, si vous re cu soin de mettre de la même teintute

dans un autre verre, pour servir de terme de comparaison. Le même effet ne s'observeroit point, ou au moins ne seroit point affez seufible fur de la teinture de violettes; mais fi on avoit quelqu'intérêt à manifester l'action de cet acide sur cette espece de teinture. voici un procédé fort simple, & propre à démontrer cette action.

Expérience. fur la teinlerie:

Mettez dans un verre de la teinture de son action violettes, ou à fon défaut du syrop de vioture de vic- lettes que vous étendrez dans une quantité d'eau suffisante, pour le délayer & étendre le fucre : verfez par-deffus une goutte ou den d'alkali fixe, d'huile de tartre, suffisamment feulement pour changer la couleur de cett liqueur, & la faire passer à la couleur verte: cela fait, versez par-dessus de l'eau distillée, saturée d'air fixe : l'acide de cet air se combinera avec l'alkali, le neutralifera & détruit son effet sur la teinture de violettes : celle-d perdra donc alors la couleur verte qu'ell vient de prendre, & retournera à sa premiet couleur. Cette expérience est délicate à faire il ne faut point être obligé d'employer un trop grande dose d'esu saturée d'air fixe parce que la couleur bleue se trouveroit alor trop délayée pour être bien reconnue.

Ces deux expériences démontrent suffi

pent la présence de l'acide dans l'air fixe: ailleurs, il n'y a aucune difficulté à cet 1: mais cet acide est-il particulier à l'air Est-ce un acide qui lui soit propre, 'on puisse appeller avec M. de Hey & Priestley, un acide sui generis, ou avec lergman, un acide aérien? Car c'est ce nom que ce célebre Professeur de nie a cru devoir désigner l'air fixe. Ou, on croire que cet acide foit un principe ger qui s'unit & se combine avec l'air au moment où celui-ci se dégage des inces dont on le retire? c'est une quesencore en litige parmi les Physiciens, laquelle les opinions sont partagées. ıns tiennent pour la premiere, & les s pour la seconde des deux opinions ious venons d'indiquer. Nous exposefommairement, mais d'une maniere imment étendue, les principales raisur lesquelles on se fonde de part & re.

D. Priestley doit être rangé à la tête partisans de la premiere opinion, qui ndent que l'acide de l'air fixe est un particulier propre à cet air, & consent le même, de quelque mariere qu'on cet air, & quelque moyen qu'on emploie

pour le retirer. Nous rangerons l'Abbé Fontana à la tête de ceux qui tiennent pour le feconde opinion, & qui veulent que cet acide soit étranger à cet air, & qu'il ne lui convienne qu'accidentellement.

(41) L'air fixe, dit ce dernier, qu'on tetire de la craie par l'intermede de l'acide vitriolique, s'unit, en se dégageant, à des portions de cet acide qui se volatilisent dans l'acte de l'effervescence, & qui passent avec lui dans le vaisseau ou dans le récipient dans lequel on reçoit ce produit. Cet acide n'est donc autre chose que l'acide vitriolique même, & conséquemment un acide étran er à l'ait sixe.

Discussion fur l'acide de l'atr fixe.

M. Priestley répond à cette difficulté, qu'il a fait passer de l'air fixe retiré d'une masse de craie, par l'acide dont il est ici question, à travers un tube de trois pieds de longueur, entièrement rempli d'alkali fixe; & que reçu ensuite dans une masse d'eau, il parvint à l'aciduler de la même maniere & avec la même force qu'il l'eût fait, si cet air n'eût point passé à travers une substance alkaline. Or, il est constant, ajoute-t-il, que si l'acide de l'air fixe n'eût été que quelques portions d'acide vitriolique volatisées, elles se sustent passage à travers l'alkali;

la présence de l'acide ne se sût point mal'estée dans l'eau saturée de cette espece

Ce raisonnement sondé sur une expérience len saite, & dont le succès s'est toujours pouvé le même, pourroit en imposer au temier aspect; mais lorsqu'on résléchit aux ix des affinités, il se présente une difficulté in a point échappé à la sagacité de l'Abbé ontana.

Nous ne connoissons point encore, dit ce l'acide Physicien (a), les dégrés d'affinité le l'acide vitriolique peut avoir avec l'air le le les substances alkalines. Dans cette certitude, ne pourroit-il pas se faire qu'il le plus d'affinité avec cette espece d'air l'avec toute substance alkaline quelconque; d'après ce principe, ou cette supposition ni ne répugne en rien, il est constant qu'une bstance alkaline ne pourroit désemparer ir sixe de l'acide vitriolique dont il seroit resois sais, le avec lequel il seroit combiné. In auroit donc rien de surprenant de sir cet acide traverser avec l'air sixe qui le sussemble d'alkali

<sup>(</sup>a) Journal de Physique, Octobre 1775.

fans se neutraliser, & produire encore and dela le même effet qu'il eur produit, si on ne l'avoir point fait passer à travers cette substance.

Si certe observation ne fait point à proprement parler une restetation de l'opinion de D. Priesle, elle est au moins le sondement d'un doute légitime qui mérite d'être éclaire; & l'observation suivante que nous devons encore au savant Physicien d'Italie, fait une nouvelle difficulté non moins spéciense que la précédente. Elle est sondée sur une qualité particulière que l'Abbé Fontana a cu découvrir dans l'air sixe tiré des substances animales & végétales par voie de putrésation : cette nouvelle difficulté est consignée d'une manière très-propre à en imposer dans un Mémoire de ce célebre Physicien, imprimé dans le Journal de l'Abbé Rozier (a).

L'air fixe, dit-il, qui se dégage de consortes de substances, amenées à l'état de putrésaction, est de même nature que l'air sixe obtenu par effervescence. Il est, comme ce dernier, miscible à l'eau: il est, comme lui, méphitique au suprême dégré, & soumes

<sup>(</sup>a) Journal de Physique, Octobre 1775.

l l'analyse, il présente les mêmes propriétés. Cependant cet air combiné avec l'eau, bien loin de lui procurer un goût acidule, il ne lui communique que l'odeur & la saveur des matieres putrésiées qui l'ont produit : d'où il conclut que l'air sixe, obtenu par le mêlange de la craie & de l'acide vitriolique, ne porte point avec lui un acide qui lui soit propre, un acide sui generis, puisqu'il ne le perdroit non plus que ses autres qualités qu'il conserve cependant dans la putrésaction : ce n'est donc, dir-il, qu'un acide accidentel, entraîné par l'acte de l'effervescence, una portion de l'acide vitriolique volatisée dans cette opération.

Quoique plus spécieuse, cette difficulté n'est point sans replique. La quantité surabondante d'émanations alkalines qui s'élevent d'une substance animale ou végétale en putrésaction, opération qu'on désigne même par rapport à cet esset, sous le nom de fermentation alkaline, masque sans contredit l'acide de l'air fixe qui se dégage avec elles; & comme prédominantes, il n'est pas surprenant qu'elles contribuent plus que l'acide de l'air fixe à l'odeur & à la saveur de l'eau impregnée de ces deux especes d'émanations.

Pour répondre également à la difficulté précédente de l'Abbé Fontana, & lever tout-

à fait le doute que son observation peut laisses, iusqu'à ce qu'on connoisse parfaitement le dégré d'affinité de l'acide de l'air fixe avec cet air & avec les substances alkalines, nous rapporterons ici le réfultat de quelques expériences faites anciennement par M. Halles, Elles prouvent manifestement que l'acide de l'air fixe ne dépend nullement de l'acide vitriolique qu'on emploie en quelques circonftances pour dégager cet air. Ce célebre Physicien exposa, nous dit-il (a), à un feu de calcination des coquilles & des terres calcaires dans des vailleaux clos: il en fortit, pendant l'acte de la calcination, une matiere aériforme qu'il prit pour de l'air ordinaire, mais qui est de véritable air fixe, & qui jouit de toutes les propriétés qu'on reconnoît à ce dernier : acide comme lui, l'eau qui en est saturée acquiert également une saveur acidule: or, on ne peut suspecter ici la présence de l'acide vitriolique, ni de tout autre acide différent de celui qui appartient naturellement à l'air fixe : il paroît donc constant que cet acide est un principe particulier, un acide sui generis; & on ne peut trop

<sup>(</sup>a) Statique des végétaux.

Foccuper de la nature & des propriétés de cet être qui produit sans contredit la plus grande partie des effets que l'air fixe nous fair observer. Veut-on un procédé très-simple & plus commode à exécuter que celui dont M. Halles se servit pour obtenir de l'air fixe sans le concours d'aucun acide étranger. Voici le moyen que nous employons buelquefois avec le plus grand succès, mais tiont nous he faifons point usage communément, parce que l'opération n'est point aussi prompte ni aussi commode à faire que celle que nous avons indiquée pour nous procurer une allez grande quantité d'air fixe.

Renfermez dans un canon de fusil une Expérience. quantité donnée de craie; que le bout de ce Air fixe obcanon soit recourbé de maniere qu'il puisse time une une s'engager sous un récipient rempli d'eau & placé sur la tablette de la cuve, tandis que le bout opposé où se trouve la craie, sera enterré dans les charbons allumés d'une forge ou d'un bon fourneau; qu'il soit en un mot tel qu'il est représenté (Pl. 3, Fig. 3.): en se calcinant, la craie abandonnera son hir fixe : il passera sous le récipient ; & lorsque celui-ci en sera rempli un peu au-delà tle la moitié de sa capacité, agitez fortement l'eau, elle se saturera de cet air, &

elle acquerra le même goût, le même plquant acidule qu'elle acquerroit, fi on h faturoit d'air fixe dégagé de la même substance par l'intermede de l'acide vitriolique.

Cryftallifations occafionnées par la combinaifon de l'acide avec les alvolatile.

(42) De quelqu'espece que foit l'air fixe, foit qu'il foit retiré de la craie ou de toute autre fubstance alkaline quelconque, par de l'air fixe l'intermede de l'acide vitriolique, soir qu'il kalls fixes ou foit pris dans une cuve en fermentation, soit qu'il soit extrait par l'action seule du seu, il porte avec lui un acide qui tend à se combiner & qui se combine avec les alkalis de toute espece, & qui forme avec eux un véritable sel neutre, lorsque la combination arrive au point de faturation.

Expérience. de l'acide de le fel de tartre.

Faires couler fur les parois d'un vaisseau combinaisen cylindrique dont le bord soit renversé AB. Pairfixeavec (Pl. 2, Fig. 4.) une petite quantité d'huile de tartre par défaillance : cette liqueur un PL3, Fig.4. peu épaisse s'attachera aux parois du vaisseau & les empâtera, si on peut parler ainsi. Versez alors dans ce vaisseau de l'air fixe que vous aurez en réferve dans un flacon : fermez ausiitôt l'ouverture du vaisseau avec un morceau de vessie mouillée que vous lierez fortement au-dessous du bord, & laissez les choses en cet état : bientôt l'acide de l'air fixe se combinera à l'alkali, & il se fera un vuide dans

le vaisseau qui se décélera par la forme que prendra progressivement la vessie : elle se creusera en forme de calotte, dont la convexité rentrera dans l'intérieur du vaisseau : & vous observerez alors les parois de ce vaisseau couverts d'une crystallisation saline.

On ne peut gueres juger à la vérité de la nature du sel qui se présente ici. Ces crystaux qui n'offrent à l'œil du spectateur qu'une espece de ramification, ne sont point assez gros pour qu'on puisse bien observer leur sorme; elle dépend même de quelques circonstances particulieres qui peuvent plus ou moins insluer sur cette forme, & l'empêcher d'arriver à celle qui leur conviendroit véritablement; mais toujours est il constant que ces crystaux sont dûs à la combinaison de l'acide de l'air fixe avec l'alkali fixe; & conféquemment sont des crystaux d'un sel neutre particulier, dont il seroit intéressant de connoître les propriétés.

Il feroit même d'autant plus important de s'occuper de cet objet, qu'un célebre Chymiste de Berlin, M. Achard, se croit autorisé à croire que la plupart des pierres précieuses ne sont précisément que des crystallisations de terres alkalines, dissources par une eau saturée d'air fixe, & combinées avec

cullanes principes étrangers qui constituen ks vanetes qu'an obierre dans leurs conk. . . . . .

Normal Le reine inte 1 lieu, mais plus promp. engleden in many & Signa martiere of us carriente à ob-I some the section of the same sales and the same sales and the same sales are sales as the sales are sa To take that the court is its combination fe fix अन्य क्रोड व्यक्तिक के प्राचीन स्थित क्रे**ड grand,** R is refle it werte la remeze : il en réfike nere lement ere meritalitäniene & fi on hife de la fiere durch un gran de renas, de que la grammer of their me that notice aron about and a line of the first of the constant के के कर के कि के किया है के देखा है किया है क Common dates attained

V. Commercial Services Service A consideration of Products & at Chronic, And the second section of the contraction of the section of the se Me territories to sometiment time the and Not cored to left at inguites & Continuent of the second second ANIMA ANIMA AND SO SOMETHING BETTER בשבשבעות לפי ביני או בי או אולא מאווים A growth a growth is those the form the sizes forms Contraction of the second name district

très-utiles en quantité d'autres circonstances; mais profitant de la permission qu'il a bien voulu nous accorder, nous dirons qu'à l'aide de l'un de ses instrumens, nous avons fait passer visiblement à travers une once d'alkali volatil fluor, plusieurs pintes. d'air fixe, & que cette petite masse d'alkali en a absorbé plus de neuf pintes, sans que le volume de La liqueur en ait paru augmenté: que nous. avons reçu dans un vaisseau her la portion surabondante d'air fixe qui n'a point été absorbée à son passage, & que nous lui avons trouvé exactement les mêmes propriétés qu'on découvre dans l'air. fixe ordinaire : qu'ayant ensuite examiné l'alkali volatil saturé d'air fixe, nous l'avons trouvé singulierement effervescent avec les acides, tandis qu'il ne fait aucune effervescence avec eux, lorsqu'il est dans son état naturel; ce qui nous présente un nouveau phénomene très-digne de l'attention des Chymistes, qui ont toujours regardé la propriété de faire effervescence avec les acides, comme une des propriétés caractéristiques des alkalis. Il paroitroit en effet naturel de conclure de cette expérience, que cette propriété n'est qu'accidentelle aux alkalis, & qu'ils ne la doivent qu'à leur combinaison avec l'air fixe qu'ils contiennent presque tous abondamment. Nous pourrions même ajouter, si nous ne craignions de devenir prolixes & de nous écarter un peu trop de notre objet principal, que nous ne connoissons aucun caractere décidé & tout-à fait propre aux alkalis, pour les distinguer absolument, mais nous abandonnons cette théorie aux Chymistes: & nous revenons à notre véritable objet.

énaçité de acide à l'air xe.

(43) La ténacité avec laquelle l'acide de l'air fixe adhere à cet air, ou si on peut s'exprimer ainsi, adhere à sa base, est encore un phénomene curieux & qui mérite d'être connu. Malgré l'affinité singuliere qu'on remarque entre les acides & l'eau, & quoique l'acide de l'air fixe ait lui-même une très grande affinité avec l'eau, il en a une plus grande encore avec l'air fixe, & elle est telle que dissous dans l'eau, on ne peut en enlever l'air fixe, sans enlever en même tems l'acide, & il ne se fait alors aucune décomposition, aucune séparation de l'air & de l'acide. L'air qui s'en échappe, entraîne avec lui son acide, & si on vient à le recueillir dans une autre masse d'eau, & à l'y combiner, cette nouvelle eau acquiert exactement toutes les propriétés de la premiere : elle devient aérée, acidule, &

propre aux mêmes usages. C'est une synthese assez curieuse & assez facile à faire en suivant le procédé que nous employons communément pour cette expérience.

On remplit d'eau fortement aérée un matras B (Pl. 3, Fig. 5.), jusqu'à la naissance Aciduler une de son col: on adapte à celui-ci un tube com- avec l'air fixe muniquant a b c, qu'on y lutte exactement. autremasse. Ce tube doit avoir au moins 15 à 18 pouces Pl. 3. Fig. 54 de longueur dans sa parrie b, afin que l'appareil soit suffisamment éloigné de la cuve: on pose ce matras sur un réchaut A rempli de charbons allumés, & on établit cet appareil sur la platine D de la colonne A B, (Pl. 1, Fig. 2.) ayant soin de faire entrer le col du matras dans le carcan de cette colonne, pour le tenir solidement en situation. Le tout étant ainsi disposé, on place la colonne à une distance convenable de la euve, pour que l'extrémité c du tube communiquant a b c, s'engage fous le gouleau d'une bouteille ou d'un flacon C rempli d'eau. Il faut que la capacité de ce flacon foit telle qu'il contienne près du double de la quantité d'eau renfermée dans le matras.

Cela fait, on anime le feu avec un soufflet: l'air atmosphérique qui surnage l'eau du

Expérience.

matras, & qui remplit le tube communiquant, s'échappe d'abord, & on le laisse perdre dans l'eau de la cuve : bientôt la masse d'eau s'échauffe au point de lâcher l'air fixe qu'elle tenoit en diffolution, & on reconnoît facilement cet air à la groffeur des bulles qui paroissent sortir toutes de différens points. des parois du vaisseau, comme d'autant de foyers particuliers; d'ailleurs ces builes vont en groffissant singulierement depuis le point de leur origine, jusqu'à ce qu'elles viennent crever à la surface de l'eau : c'est à ce moment qu'on engage l'extrémité du tube communiquant dans le gouleau du flacon, & qu'on reçoit l'air qui s'échappe à travers la masse d'eau de ce sfacon.

Lorsque l'air cesse de passer, ou lorsque le slacon en est à moitié rempli, on le retire, pour le boucher dans la cuve, & on l'agite ensuite pendant l'espace de quelques minutes. L'air se combine à l'eau, & lui donne le goût acidule & piquant qu'on se proposoit de lui procurer.

Si on laisse refroidir la premiere masse d'eau, celle qui reste dans le matras, & qui étoit fortement aérée ou acidule avant l'opération, on la trouve insipide, vapide, & ayant totalement perdu les qualités qu'elle

devoit à l'air fixe dont elle étoit impregnée. D'où il suit qu'on ne peut enlever à une masse d'eau donnée l'air fixe dont elle est saturée, sans lui donner en même tems son acide, & que conséquemment celui-ci a plus d'affinité avec l'air fixe qu'avec l'eau dans laquelle il est dissous.

(44) Une seconde expérience très-curieuse à seconde exfaire, & qui prouve tout à la fois que l'eau preadéponiler l'eau de saturée d'air fixe peut facilement perdre ce l'air principe avec les qualités qu'elle lui doit, & qu'elle conen même tems que les bulles de l'air fixe qui PL: Fig. 6. se dégage sont bien différentes de celles que produit l'air atmosphérique qui s'échappe d'entre les parties d'une masse d'eau ordinaire, c'est de mettre à profit la qualité expansive de l'un & de l'autre fluide, pour les obliger l'un & l'autre de s'échapper de l'eau qui les recelent.

Renfermez dans deux vaisseaux cylindriques A & B (Pl. 3, Fig. 6.) deux masses d'eau, égales ou à peu-près, l'une d'eau ordinaire, & l'autre d'eau saturée d'air fixe. Posez ces deux vaisseaux sur la platine d'une machine pneumatique, & recouvrez-les d'un grand récipient C. Faites - le vuide; les deux masses d'eau se troubleront, deviendront un peu Louches, plus cependant celle qui ne contient

que de l'air atmosphérique : une multitude prodigieuse de petites bulles d'air s'échapperont de chaque masse; mais elles seront plus nombreuses, plus disséminées dans la masse d'eau ordinaire, & elles demeureront telles dans cette eau, tandis qu'on en verra un moindre nombre qui partiront de dissérens points du fonds & des parois de l'autre vase, & que celles-ci iront en grossissant depuis le point d'où elles partiront jusqu'à la surface de l'eau, où elles creveront.

L'expérience finie, c'est-à-dire, les bulles d'air cessant de monter & de se produire en dehors, si on retire les deux masses d'eau de dessous le récipient, l'eau ordinaire n'aura rien perdu de ses qualités naturelles, on la retrouvera la même; mais l'autre aura entiérement perdu sa saveur, & ce goût piquant qu'elle devoit à l'air sixe dont elle étoit saturée.

Expériences liver es failes avec de l'eau aérée.

(45) Le D. Falconer nous a donné une suite assez curieuse d'observations diverses, qui peuvent devenir importantes à ceux qui vou-dront s'occuper particuliérement de la nature de l'air fixe & des effets qu'il peut produire; & quoique chacune de ces observations n'ait ni le mérite de la nouveauté, ni celui d'intéresser la plupart de nos Lecteurs, nous

avons cru devoir les rassembler dans un Ouvrage destiné à nous mettre sur la voie de ces sortes de recherches.

Il résulte des expériences de ce célebre Physicien Anglois, 1°. que plusieurs substances sur lesquelles l'eau ordinaire n'a aucune prise, peuvent très-bien être attaquées par l'eau saturée d'air sixe. Telles sont, suivant lui, l'acier, la terre calcaire, la magnésie.

- 2º. Que certaines substances se dissolvent plus abondamment dans l'eau aérée que dans l'eau simple : telles sont le camphre, le sel d'ambre, ou le succin, les sleurs de benjoin, & même, à ce qu'il soupçonne, le sublimé corross.
  - 3°. Qu'il y a des substances qui ne peuvent aucunement s'unir à l'eau saturée d'air fixe: telles sont les huiles d'olives, d'amandes, celle de térébenthine, le beaume du Pérou, celui de Copahu, l'opium, le castoreum, le quinquina. On peut ajouter & ranger dans cette classe l'esprit de-vin bien déphlegmé, & l'éther; & dans une circonstance où on voudroit obtenir de l'air fixe qui ne sût point altéré par la masse d'eau à travers laquelle on le reçoit communément, & avec laquelle il se combine en partie, je présérerois, au défaut du mercure, qui est très-propre à cet

effet, de l'esprit-de-vin, à l'huile que quels purples Physiciens ont employée jusqu'à ce jour. On conçoit que l'huile encrasse les parois du vaisseau, & peut quelquesois nuire à la précision de l'observation, sur-tout s'il est important de bien distinguer ce qui se passe dans l'intérieur de ce vaisseau.

Redification de l'air fixe.

(46) En profitant de l'affinité qu'on remarque entre l'air fixe & l'eau, & en faisant absorber à une masse d'eau donnée tout-ce qu'elle peut absorber d'une quantité donnét d'air fixe, il reste dans le vaisseau une certaine quantité de ce dernier fluide, une portion de cet air qui n'est plus susceptible de se combiner à l'eau. Or, si on examine avec attention ce résidu, cette petite masse d'air inattaquable par l'eau, on verra qu'elle n'est plus de l'air fixe. Cet air n'est plus méphitique, & ne suffoque plus les animaux qui le respirent, il n'a point à la vérité la faculté d'entretenir la combustion des substances embrasées; les lumieres plongées dans son atmosphere s'y éteignent encore: mais il n'est pas moins vrai de dire pour cela qu'on peut le respirer impunément, & il ne differe que très-peu de l'air atmosphérique, sur tout si ce dernier est un peu surchargé de phlogistique. Les animaux plongés dans une atmofphère de cet air, y vivent aussi tranquillement & presque aussi long-tems que dans une atmosphere semblable d'air commun; & fi on veut le soumettre à une épreuve plus délicate encore, & plus propre à nous faire connoître son dégré de salubrité, on verra qu'il se combine assez bien avec l'air nitreux, qu'on regarde à juste titre, ainsi que nous le démontrerons dans la section suivante, comme la pierre de touche de la falubrité des différentes especes d'air. Qu'est-ce donc que cette espece particuliere? Qu'est-ce donc que ce résidu d'air fixe? C'est une espece particuliere qui tient, si on peut s'exprimer ainsi, le milieu entre l'air atmosphérique & l'air fixe : c'est de l'air qu'on appelle phlogistiqué. On lui donne ce nom parce qu'il n'est plus propre à entretenir la combustion des corps; ce qu'on ne peut attribuer qu'à la surabondance de phlogistique dont il est chargé, qui ne lui permet plus d'en prendre une nouvelle dose, & conséquemment de se comporter de la même maniere que l'air atmosphérique, qui s'empare du phlogistique des substances embrasées, pendant l'acte de leur combustion, & qui concourt à cette combustion en aidant le dégagement & le développement de ce principe inflammable, auquel il fert, pour ainsi dire, de précipitant, comme nous l'observerons plus bas.

Si on conserve une masse de cette espece d'air, pour la soumettre à l'épreuve de l'air nitreux, on verra manisestement que si elle n'est pas aussi salubre que l'air commun, il s'en saut de peu qu'elle ne jouisse de cet avantage, & conséquemment que l'air fixe s'épure & perd ses qualités nuisibles à la respiration animale, son principe délétere par son mélange avec l'eau dans laquelle on l'agite, pour faciliter leur combinaison.

Rectifié par le mouvement des teaux.

On conçoit de-la les avantages finguliers de cette multitude d'eaux courantes qui circulent sur la surface de notre globe; de ces pluies abondantes qui désolent quelquesois nos campagnes; de cette humidité qui regne constamment dans l'atmosphere: on conçoit que, loin de nous plaindre de ces tempêtes furieuses qu'on éprouve si fréquemment en mer, de ces vagues impétueuses qui causent tant de naufrages, nous devons reconnoître, dans ces fàcheux événemens même, la fagesse du Créateur, qui s'en sert pour purifier l'ait atmosphérique, en lui enlevant la quantité furabondante d'air fixe dont il seroit souvent surchargé. C'est ainsi que dans l'ordre de la nature les maux particuliers produisent le bien général de la Société. La

La végétation est encore un des grands Restifié par moyens de la nature, dont elle se sert pour l'ade de la végétation. absorber cette portion surabondante d'air fixe, & même pour corriger les vices que l'air atmosphérique contracte, soit par les émanations différentes qui s'y élevent, soit par la respiration de la multitude prodigieuse des hommes & des animaux qui habitent notre globe. En ne considérant ici que ce dernier vice de l'atmosphere, il est constant, & l'expérience nous le démontre, que l'air que nous expirons n'est point à beaucoup près aussi salubre que celui que nous inspirons, & il paroît même assez constant qu'il se charge dans les poumons à travers lesquels il circule, de la quantité surabondante de phlogistique qual y rencontre. De-là quelle quantité prodigieuse d'air vicié est mêlée continuellement à la masse atmosphérique, & comment, après un certain espace de tems, toute cette masse n'est-elle point viciée au point de ne pouvoir plus entretenir le méchanitme de la respiration? On sait en effet que si on renferme un animal vivant fous une cloche de verre, & qu'on exclue toute communication avec l'air extérieur, de façon que cer animal ne puisse respirer à chaque fois qu'une portion de la masse d'air qui l'enveloppe, sans

pouvoir se renouveller; on sait, dis-je, que, quelque vivace que foit cet animal, il tombe hienror en defailiance & expire en assez per de tents : or , es ous nous vovons ici en petit ie passe er grand dans l'armosphere. La masse enorme d'air inspires a chaque instant par les hommes & les animaux, est reportée dans l'armoibhere charges des qualités dangerents qu'elle y contracte. L'aientôt toute la mafe armoloherique l'eroit viciée & farale à la refpiration. il elle r'arnit purifiée par les deux movens out nous venous d'indiquer, & pentêtre par bladeurs autres que nous ignoros et core. Il fait lire auns "Orvrage du Doctem Principale flam current d'observations qu'il rannomica et iller a .

Contraction

Mais comment de first-il que les eaux, abilerbant continueillement la partien fambondante d'air fire dont l'armolèbere est impregneet comment le fair-il, dis-ie, que os
eaux ne contradione point a la longue un goit
acidale, demolable a culta que nous déconvrons dans colles que nous lattrons artifciellement d'air alse l'On repond a cela, il
avec affèt de vrandemolance, que la quantié

<sup>(4)</sup> Erper & Obiler, ile die als dur, was t.

l'air fixe pris dans la masse atmosphérique. comparée à la quantité énorme d'eau qui s'en harge, n'est point à beaucoup près aussi rande que celle que nous employons pour fonner un goût acidule à l'eau que nous fatutas Pair fixe. Quelques-uns prétendent que rature a des moyens particuliers, & qui tus font encore inconnus, pour décompol'air fixe dans le mêlange qui s'en fait wec les eaux de notre globe, & cette dercre idée n'emporte aucune impossibilité avec elle nous met sur la voie d'étudier plus articulièrement les secrets de la nature & de mercher à découvrir les moyens qu'elle emcie pour veiller à la conservation de son uvrage. Toujours est-il constant que l'air mosphérique contient en tout tems une grande quantité d'air fixe, pour que la Mence de ce dernier se manifeste par nomt de phénomenes, dans le détail desquels us ne pouvons nous permettre de descen-L. Nous nous restreindrons à faire observer ment ce qui se passe lorsqu'on expose de T de chaux au contact de l'air libre.

On sait que cette eau n'est autre chose e de l'eau ordinaire, dans laquelle on a fait l'air fixe sus teindre de la chaux, & qu'on a ensuite filtrée chaux. papier gris: cette eau chargée des parties

te la main mule tem et difficience. el re-imme t imme e c miles unt rem a ten uns les veilleur nen iernes. L'un a inuliair as consâ de l'un mais i m nivre e mis qui la coiene E num 'esnuè ai enmat de l'ai गोलक सा का का महा का सामा आ सीट कि cotver d'une relique remune. Enlevez cent premere relicue, neme-a er reierre, bierme i en il mera me leannie, me croifeme ierm mile a . iin mar eine . & sinf de luce. en inne au en culemplace que alla grande manure le ces relicules, pour le finameture i "examen", la criuve que ce s'el vius de a main recre mariere c'eff plu mulicue mil iones cel me vériable ment membe en incluferreitente aveck actités. On traile est à propriété de l'air foi Canterer i a cana la canticiri . & de la rappeller a l'entre de pierre calculre. En venton the realise this reamber one tolide? It 7212:

de la littrict CHICTO

Merrez une cerraine quantice Cenu declar Property of dans an made de anythal long in cylindrique en merreaux AB, Fl. :, Fig. 7, verriez par deffus quel Fig. 3. goes gourtes d'aux littires d'air fixe & vou verrez auffirbt le mé avge devenir louche, laiteux, la chaux le iliparer de l'eau & fe pré

cipiter. Ajoutez de l'eau saturée d'air fixe tant que la précipitation pourra avoir lieu; filtrez ensuite cette eau, & faites évaporer celle qui sera adhérente à la matiere qui restera sur le filtre, afin de la bien dessécher: = examinez-la, ce n'est plus de la chaux; cette matiere a perdu toute sa causticité: elle est douce; c'est une véritable pierre calcaire, faisant effervescence avec les acides, insoluble dans l'eau ordinaire & propre à redevenir de la chaux si on la soumet à une nouvelle calcination.

(48) On sait que la chaux n'est autre chose qu'une pierre calcaire à laquelle on mation de la a fait subir une calcination violente, dans un four préparé à cet effet; & fans nous occuper ici de toutes les hypotheses auxquelles la formation de la chaux a donné naissance, ce qui n'est point du ressort de notre ouvrage, nous observerons seulement qu'on peut les ranger fous deux classes générales. Dans la premiere, on imagine que l'action du feu-, qu'on employe pour convertir la pierre cal-, caire en chaux, introduit dans cette pierre un principe étranger qui lui donne cette , causticité particuliere à la chaux, & qui la distingue de la pierre calcaire, totalement dépourvue de ce caractere. Dans la seconde,

on foutient que le feu enleve à la pierre calcaire un principe particulier qui distingue cette pierre de la chaux. Ainsi dans les hypotheses de la premiere classe, la chaux se fait par addition; elle s'engendre au contraire par soustraction dans les hypotheses de la seconde classe. Tel est communément le caractere général, & l'opposition qu'on trouve dans les opinions des hommes sur les matieres de physique, pour peu qu'elles soient problématiques.

Opinion de Meyer.

On distingue particulierement dans les hypotheses de la premiere classe celle du célebre Meyer, & elle mérite à juste titre cette distinction. Il attribue la formation de la chaux. à l'addition d'une substance saline de la nature des acides, formée par une combinaison légere d'un acide particulier & de la matiere du feu, dont l'union avec cet acide ne s'oppose point à ce que ce sel conserve son acidité M. Meyer désigne cet être singulier, auquel il fait jouer le plus grand rôle dans la plûpart des opérations chymiques. sous le nom d'acidum pingue. Il faut lire le détail & le développement de cette opinion, dans un savant Traité que ce célebre Chymiste d'Osnabruck publia en 1761, sur la nature de la chaux vive. Cette opinion fondée sur une

nultitude de faits, auxquels elle paroît se orêter avantageusement, en imposa à pluieurs Chymistes. Elle trouva néanmoins un plus grand nombre de Savans contradicteurs. k elle excita un schismetrès opiniatre en chynie. En rendant justice aux talens supérieurs & au génie de son Auteur, nous ne pouvons 10us empêcher de la regarder comme fausse : ans l'attaquer directement elle-même, nous lémontrerons suffisamment sa fausseté, en démontrant la vérité de la suivante qui lui est diamétralement opposée dans son principe, & qui fait dépendre la formation de la chaux, ou la conversion de la pierre calcaire en chaux, de la privation d'un des prinzipes de la terre calcaire, & non, comme M. Meyer, de l'addition d'un principe étranger qui s'y unit dans l'acte de la calcinarion.

Parmi ceux qui regardent la chaux comme me pierre calcaire privée de l'un de ses prin- M. Black. zipes constituans, l'opinion de M. Black, Docteur en Médecine, est sans contredit la plus satisfaisante, & celle qui paroît la mieux confirmée, par la suite la mieux ordonnée l'expériences dont cette matiere est suscepible. Bien antérieure à celle de M. Meyer, elle fut publiée en 1755, dans les Mémoires

Opinion de

de l'Académie d'Edimbourg. Elle fur enfuite beaucoup mieux développée & d'une maniere plus intéressante en 1764, par le célebre Macbride (a), & plus récemment encore & d'une maniere plus étendue dans un Mémoire très-savant de M. Jacquin, Prosesseur de Chymie à Vienne en Autriche. Ce sera même d'après le travail de ce dernier, dont nous ne donnerons qu'un précis très-succint, mais suffisant, que nous la ferons connoître.

M. Black prétend que la pierre calcaire contient une quantité étonnante d'air principe qui lui est fortement uni, & qui ne peut s'en dégager que par l'action d'un feu très-violent, & soutenu pendant un certain tems. Que c'est la présence de cet air qui constitue la pierre calcaire, qui la rend douce, insoluble dans l'eau, & susceptible de faire effervescence avec les acides; mais que si, par l'action violente du seu, on vient à lui enlever ce principe, à la priver de cet air, elle devient alors caustique, soluble dans l'eau, effervescente avec les acides; en un mot, elle devient une véritable chaux: tel est en deux mots,

<sup>(</sup>a) Essai sur la vertu dissol, de la chaux vive.

& fous un seul point de vue, l'opinion de M. Black.

Pour confirmer cette théorie, M. Jacquin s'y prit d'une maniere bien ingénieuse & bien digne de l'attention des Physiciens : il observa : d'abord que, loin d'acquérir ou d'augmenter en poids, la pierre calcaire perd, par la z calcination, une partie très-sensible de son poids. Ce fait une fois constaté, & cons-- tamment le même dans les calcinations réitérées de cette pierre, il ne s'agissoit plus que de découvrir la nature de cette perte, c'està-dire, quel étoit le principe qui se séparoit de la pierre calcaire pendant l'acte de la calcination, & dont la séparation fût nécessaire pour convertir une pierre calcaire en véritable chaux: il falloit donc opérer cette calcination dans des vaisseaux clos, & disposés de maniere à recueillir tous les produits qui se sépareroient de la pierre calcaire, à mesure qu'ils seroient enlevés par l'action du feu; ce fut aussi ce que sit M. Jacquin avec le succès le mieux assuré. Nous ne le suivrons point dans le détail d'une suite d'opérations très-curieuses qu'il fit à ce sujet; nous ne rapporterons ici que celles qui vont directement au but, & dont l'exposition est nécessaire pour mettre en évidence la solutio du problème.

M. Jacquin renferma trente onces de pierr calcaire concassée dans une retorte de grès propre à réfister à l'action violente du fe qu'il vouloit leur faire subir (a): il y adapt un grand ballon tubulé, afin de donner issi par cette tubulureà un principe très-expansi ble qu'il attendoit : il ménagea d'abord feu; & à une chaleur modérée, il passa d phlegme. Dans une des expériences qu' fit, il trouva que cette quantité de phlegu n'alloit qu'à une once & demie; mais comu il soupçonna qu'il avoit pu en passer u certaine quantité, sous forme de vapeur avec le fluide élastique qui survint ensuit il évalua à deux onces la quantité de phlegr contenue dans trente onces de pierre calcair

Il s'agissoit d'examiner alors les qualités les propriétés de ce phlegme. M. Jacquin

<sup>(</sup>a) Nous observerons ici en faveur de ceux qui v droient répéter cette superbe expérience, que to espece de grés n'est pas propre à cet esset : ceux qui sendres laissent échapper la plus grande partie du p cipe aérieu qu'on a intérêt de recueillir; c'est une obvasion importante que nous devons à M. le Duc de Rechévisses.

fir, & il trouva qu'il étoit un peu chargé d'alkali volatil; mais il observa en même tems que cette substance étrangere à l'eau venoit de quelqu'accident tout-à fait indépendant de la constitution de la pierre calcaire. Il faut lire tous ces détails importans dans le Mémoire même de ce célebre Chymiste.

Ayant suspendu & arrêté son opération, dès-que le phlegme se sur entiérement élevé, M. Jacquin trouva la pierre calcaire dans le même état où elle avoit été mise dans la cornue; d'où il conclut que ce phlegme ou cette eau n'est point essentielle à la constitution de la pierre calcaire.

En réitérant la même opération, mais en poussant suffisamment le seu, pour donner issue à la matiere élastique, qui se dégage après le phlegme, M. Jacquinn'attendit point que ce dernier principe sût totalement séparé, Il suspendit l'opération, lorsqu'il s'en sut échappé une certaine quantité, & il trouva au fond de la cornue, sur tous les morceaux de pierre calcaire, une croûte superficielle réduiteen chaux, & il observa, en répétant plusieurs sois de suite l'expérience, que cette croûte étoit d'autant plus épaisse, qu'il avoit donné issue à une plus grande quantité de ce principe élastique, & ensin que la terre cal-

caire étoit totalement & jusqu'au centre réduite en chaux, lorsqu'il avoit entiérement enlevé ce principe.

Or, en pesant exactement cette chaux, les trente onces de pierre calcaire se trouverent réduites à dix-sept onces. Il y eut donc dans le cours de l'opération un déchet de treize onces sur la masse totale. De ces treize onces, il faut en retrancher deux pour la quantité de phlegme qui s'éleve d'abord : reste donc onze onces de matiere élastique. Cette derniere, remarque M. Jacquin, s'échappe par la tubulure, sans être visible ni sensible par aucune odeur, mais bien par un fiffle- : ment plus ou moins fort, à raison de l'activité qui la pousse. C'est donc à la privation r de cette matiere qu'on doit la conversion de la pierre calcaire en chaux. Or, cette matiere élastique n'est précisément que de l'air fixe, & on peut le démontrer facilement par une expérience de Macbride, fort analogue à celle que nous avons rapportée précédemment: la voici.

Disposez à côté du ballon, dont on se sent pour cette opération, un vaisseau en partie rempli d'eau de chaux. Adaptez à la tubulure de ce ballon un syphon de verre communiquant avec le second vaisseau. Lutez exactement les jointures, & donnez le feu. Vous observerez pendant quelque tems, & tant qu'il ne passera que du phlegme, que l'eau de chaux demeurera très-claire & très-lympide: mais au moment où la matiere élastique se dégagera, & que le ballon en sera suffisamment rempli, pour qu'elle s'échappe par la tubulure, vous verrez l'eau de chaux se troubler, & la chaux se précipiter au fond du vaisseau sous la forme d'une terre calcaire douce, non foluble dans l'eau, & faisant effervescence avec les acides.

Cette expérience jointe à celle que nous avons rapportée ci-dessus, prouve donc manifestement que de quelque maniere qu'on rende à la chaux l'air fixe qui lui a été enlevé dans l'acte de la calcination de la pierre calcaire, on régénere cette derniere, d'où il suit que la chaux n'est exactement qu'une pierre calcaire privée d'un de ses principes constituans, de son air fixe.

(49) Si on rappelle la chaux à l'état de pierre calcaire, en lui rendant l'air fixe dont foluble dans elle avoit été dépouillée; si on lui fait per- remede de dre par ce moyen sa solubilité dans l'eau, on l'air fixe. lui rend cette derniere propriété, & on sait qu'une masse donnée de pierre calcaire devient très-soluble dans ce fluide par le même

interméde, en donnant à l'eau une quantité surabondante d'air fixe. Ce dernier phénomene en imposa d'abord à quelques Physiciens peu instruits des principes de la bonne Chymie. Ils imaginerent que la chaux détruite par l'addition de l'air fixe, étoit régénérée par la surabondance de ce même principe: voici.le fait.

Expérience.

Versez une petite quantité d'eau de chaux 11.3. Fig. 7. dans le vase A B (Pl. 3. Fig. 7.) supposons une masse qui y occupe une espace de deux pouces, afin qu'il soit assez long pour recevoir la quantité d'eau qu'on doit y introduire ensuite. Versez par dessus quelques gouttes d'eau chargée d'air fixe. Vous observerez le même phénomene que nous avons indiqué précédemment (47): l'eau se troublera, elle deviendra laiteuse; la chaux se précipitera. Continuez à verser de cette eau saturée d'air fixe, tant que le même phénomene aura lieu. Les choses amenées à cet état, versez-en une quantité surabondante. Bientôt vous verrez le précipité, se dissoudre, & la masse d'eau reprendre sa clarté & sa transparence. Or le précipité étant une véritable terre calcaire, comme nous l'avons démontré précédemment, il seroit absurde d'en conclure avec quelques-uns que la chaux

at la premiere dose d'air fixe, se énérée, & dissoure ensuire dans la furabondance de ce principe. qui se passe dans certe opération. x rappellée à l'état de pierre cal-'intermede de l'air fixe, demeure ent dans ce derrier état. Mais cette itablement infolible dans l'eau, ne dans les ferres deir fixe : ce t facilement confirmer et mettant ité donnes de vertable piere cali une maffe iumieres deat vier lar fixe. Per confequence, can que combines again less the point esla quantité o qui fine recessaire pour rtir emission to the theat ge fe trombe se piut et piust, et préigmente their set the a soft date Sufficante : 1922 a 1920 et 1827 et 19 de pierre saste de la consegue air fixe on the state of the state of a faculté de l'Élément de la langue n est de ce quienname comme est. D. autres C. Bette gerry to be before. sien en Chymne è sa seus e , combiné avec une leure

une sélénire qui ne le dissour que difficilen de a petites doses dans l'em. Mais que c létérire surabonde en acide virriolique. & deviendra alors res-joluble dans l'eau.

TOWN PROPER سكنة بماياز مهوم w a chang te terre tal-

(50 L'air fixe n'est pas le seul qui pi riment pite la chaux dissoure dans l'eau. Tout phlogistiqué produir un effer semblable. quelque maniere qu'il foit phlogissiqué. I rejerré du poumon par l'expiration anim l'air dans lequel une chandelle, une bous ou route autre espece de flamme, a cessi brûler, &c. produit le même effer, & d maniere très-feafible.

Expérience.

Verlez dans un verre une doie d'ear chaux tres claire & tres lympide: plot jusqu'au fond de ce vaisseau un tube de v ouvert a ses deux extrêmirés, & souts travers de ce tube, c'elt-a-dire, faires v pi l'air que vous expiserez. Cet air traver de bas en haut la maille d'eau de choux bientôt vous la verrez se troubler, dev laiteuse; & la chaux se précipitera sous so de terre calcaire.

Le même effet aura lieu, si après a laissé éteindre une lumiere sous un p vaisseau cylindrique de crystal, vous ve brusquement de l'eau de chaux dans ce i seau, & que vous agitiez un peu l'eau, a woir recouvert l'orifice du vaisseau de la paume de la main, d'où nous conclurons pe tout air phlogistiqué quelconque, promit sur l'eau de chaux, le même effet que air fixe.

Or pour quelle raison l'air phlogistiqué récipite-t-il la chaux, & la rappelle-t-il son premier état de pierre calcaire? C'est phénomene qui mérite un nouvel exaen, & dont nous ne convoissons point enre d'explication tout-à fait satisfaisante.

## SECTION DEUXIEME.

De l'Air qu'on appelle Nitreux.

ACIDE nitreux combiné avec toules substances qui abondent en phlogis- dont on reue & principalement avec celles auxquelles treux principe n'est point fortement uni, proit une effervescence très-brusque & trèsre & il s'en dégage un fluide très-expansile, très-abondant, auquel le Docteur Priestcrut devoir donner le nom d'air nitreux, défaut d'une expression plus propre à ca-Bériser le produit de ces sortes d'opérations. -là on conçoit que presque toutes les subsnces métalliques, ou semi-métalliques, les

substances muqueuses, mais principalement le sucre, doivent fournir une très-grande quantité de cette espece d'air. Il faut cependant, lorsqu'on employe dans cette opération, une substance muqueuse quelconque, aider l'action de l'acide par celle d'un certain degré de chaleur; condition toutefois qui n'est indispensable, que dans le cas où on employe un acide peu concentré, comme il est assez d'usage : mais lorsqu'on se sert de l'acide nitreux fumant, la température de l'atmosphere suffit, & le produit se dégage spontanément sous l'espace d'un quart d'heure ou d'une demi-heure, ainsi que je l'ai éprouvé plusieurs fois. Il y a donc deux manieres de procéder à la production de l'air nitreux, & il est important de les connoître, & d'en comparer les avantages.

Deux manieres d'opérer. (52) La premiere, celle qui nous vient du D. Priestley, dans laquelle on employe une substance métallique, quoique plus en usage, n'est pas à beaucoup près aussi commode que la seconde.

Premiere méthod.. On met 5 à 6 gros de limaille de fer dans un flacon percé sur l'épaule, & semblable à celui dont nous avons donné la description, en parlant de la génération de l'air fixe. (Pl. 1. Fig. 3). On y adapte le tube commu-

niquant, & on verse par le trou du flacon, une once ou environ d'eau forte, ou d'acide nitreux alongé suffisamment d'eau. On bouche le trou, avec un morceau de mastic de Vitrier, ou avec une espece de petit matelas fait d'un morceau de drap replié à plusieurs doubles sur lui-même. Il se fait aussitôt une effervescence violente : il s'eleve une quantité de vapeurs rouges dans l'intérieur du flacon: bientôt l'air nitreux se dégage, & on le reçoit alors dans un flacon rempli d'eau, & renversé sur la tablette de la cuve, comme nous avons reçu précédemment l'air fixe. Telle est en deux mots la méthode du D. Priestley, & de la plupart des Physiciens & des Chymistes qui se sont occupés de cet objet. Veut on obtenir une grande quantité de ce fluide, on ajoute de la limaille de fer ou de l'acide, à proportion que l'une ou l'autre de ces deux substances se consument par l'action réciproque qu'elles exercent l'une fur l'autre.

Toute simple que soit cette opération, elle est susceptible d'un inconvénient d'autant nient de cette plus désagréable, qu'il n'est pas possible de le prévoir ,ni d'y obvier. Dès que les premieres vapeurs rutilantes se sont dégagées, & que le flacon s'en est rempli, il se fait assez

fréquemment un vuide dans l'intérieur du flacon, & ce vuide est accompagné d'une absorption de l'eau de la cuve, qui vient noyer la matiere & empêcher le succès de l'opération. Il faut donc, au moment où ce phénomene s'annonce, donner accès à l'air extérieur, en débouchant l'ouverture du flacon; & voici par conséquent une nouvelle dose d'air atmosphérique qui se combine avec le produit de l'effervescence, & qu'il faut laisser dissiper & se perdre dans l'armosphere avant de recueillir le produit.

On s'apperçoit facilement de ce phénomene d'absorption, en ne perdant point de vue le tube communiquant. Dès que le vuide se fait dans le flacon. l'air extérieur devenant prépondérant, détermine l'eau de la cuve à monter par ce tube; & c'est au moment où on la voit monter, qu'il faut débotcher le flacon : or, cet accident se répete plusieurs fois dans le cours de l'opération, & la rend conséquemment longue & difficile à conduire à sa fin; d'ailleurs, j'ai toujous éprouvé, lorsque j'ai fait usage de ce procédé, que l'air nitreux qu'on obtient, varit fingulierement de qualité pendant le cour de l'opération; & il est difficile, à moins qu'on ne soit habitué à opérer, de se procurer promptement une grande quantité de ce produit.

Cet air, comme l'air fixe, dont nous avons parlé dans la Section précédente, s'éleve sous forme de bulles, à travers la masse d'eau du récipient dans lequel on le reçoit: il est d'autant meilleur, d'autant plus pur, plus actif, qu'il s'éleve avec plus d'impétuosité, & que les bulles paroissent comme nébuleuses, & qu'elles conservent cet aspect nébuleux au haut du vaisseau où elles se répandent après avoir crevé à la surface de l'eau.

Cette observation qui ne peut se faire comme il saut, que par celui qui est habitué à ce genre de travail, n'a point échappée à la sagacité de l'Abbé Fontana; & les trois loix qu'il établit (a) sur la qualité de l'air nitreux, sont en général bien vues & bien sondées: les voici telles qu'elles sont développées dans l'Ouvrage que nous venons de citer.

tances, est plus actif, si les bulles sont plus rouges, plus impétueuses, plus capables de former des nuages.

<sup>&#</sup>x27; (a) Recherch. physiq. sur la nature de l'air nitreux.

- 2º. L'air nitreux, dans les mêmes circonftances, est d'autant moins actif, qu'il est plus chargé des matieres qui sont dans le flacon: on observe en effet assez souvent, que l'acide nitreux agit avec tant d'impétuosité sur la matiere qu'il dissout, que le flacon se remplit d'une espece d'écume L'air qui se dégage l'emporte & l'entraîne avec lui sous le récipient; mais on peut remédier à cet inconvénient, en proportionnant la capacité duflacon à la quantité de matiere sur laquelle on opere, & en observant la proportion que nous avons indiquée ci-dessus. En faisant usage d'un flacon de pinte, on se trouve assez ordinairement à l'abri de cet accident, si l'acide qu'on emploie n'est point trop concentré.
- 3°. L'air nitreux qui fort en bulles claires, transparentes & non nébuleuses, est encore moins actif que celui qui est chargé des matériaux du flacon. Il peut y avoir à la vérité, comme l'observe très-bien notre savant Auteur, des circonstances qui modifient ces loix générales; mais toujours est il constant que les qualités de l'air nitreux en dépendent communément, & que cet air y est plus fréquemment soumis.

La seconde méthode d'obtenir cette espece

d'air, quoique non exempte de toute difficulté, n'est point à beaucoup près aussi incommode, ni exposée aux mêmes inconvéniens que la précédente : la voici telle que pous la pratiquons habituellement, & telle qu'elle nous réussit constamment.

(53) Renfermez deux onces de sucre réduit seconde méen poudre dans un matras AB, (Pl. 3, Fig. 8.) tenir l'air ni-& versez par-dessus quatre onces ou environ de bonne eau forte. Adaptez au col du matras un tube communiquant a b c, dont la branche b soit très-longue, afin d'éloigner le marras de la cuve, ou mieux le réchaut de feu sur lequel il doit être posé : lutez exactement le col du matras & le tube communiquant avec un lut fait de chaux réduite en poudre, & de blanc d'œuf que vous y contiendrez avec une bande de linge; & disposez ce matras au-dessus du réchaut posé fur le support de la colonne, (Pl. 1, Fig. 2.) ayant soin d'arrêter convenablement son col dans le carcan de la même colonne.

thode d'ob-Pl. 3. Fig. 8.

L'action du feu se joignant ici à celle de l'acide, bientôt le sucre se décompose, & il s'éleve du mixte un principe aérien : la masse d'air atmosphérique qui remplit le reste du matras & le tube communiquant, se dilate par la chaleur, & s'échappe en partie; elle se mêle avec le produit de l'opération, & toute la capacité du matras se trouve remplie d'une vapeur rutilante qui s'échappe à mesure qu'elle prend suffisamment d'expansion pour se porter au dehors : on laisse perdre ces premiers produits; l'opération continue, & fournit un produit très-abondant, qu'on recueille, comme nous l'avons indiqué précédemment, par rapport à l'air sixe, dans des slacons remplis d'eau qu'on établit successivement sur la tablette de la cuve.

Tant que cet air se dégage brusquement, il est de très-bonne qualité; mais dès que l'opération commence à languir, il devient moins fort, si on peut s'exprimer ainss, c'est-à-dire, moins propre à produire les essets dont nous parlerons plus bas; de sorte qu'on ne peut gueres compter sur plus de deux pintes de bon produit de cette espece d'air, par chaque once de sucre : c'est au moins la proportion qui nous a paru la plus exacte, mais qui varie cependant, & suivant la qualité du sucre qu'on emploie, & suivant qu'on brusque plus ou moins l'opération. Plus le sucre est rassiné, meilleur il est.

Tout l'inconvénient de cette méthode se borne donc à bien saisir le moment où le produit commence à être bon à mettre en réserve. Le moment où ses qualités s'alterent. Un en d'habitude à manœuvrer l'apprendra seux que nous ne pourrions l'indiquer; sis nous donnerons en faveur de ceux qui l'ont point encore habitués à ce genre de vail, une méthode qui nous a toujours en réussi.

Avez un petit vaisseau cylindrique, AB Pl. 3. Fig. ,. Pl. 2. Fig. 9.) rempli d'eau & renversé sur tablette de la cuve, dès que les premiers roduits se seront montrés, recevez-en une prtion dans ce vaisseau, & laissez-le se rem-🔭 jusqu'à la moitié de sa capacité , enlevezalors brusquement au-dessus de la cuve : eau qu'il contient encore se précipitera usquement, & l'air atmosphérique s'emgrera de sa place. Si l'intérieur de ce vaisvous paroît rempli d'une vapeur trèspilante, le produit est excellent & bon à meillir; répétez la même expérience, lorse l'opération commencera à languir, & cessez de mettre le produit en réserve. Morfque vous verrez la rutilation affoiblie es le petit vaisseau qui sert d'éprouvette. peut se servir très-bien à cet effet du tit vaisseau B (Pl. 2. Fig. 3.) que nous vons indiqué alors sous le nom de mesure. Quoique l'air nitreux soit d'autant meil- Observation. leur, qu'il se dégage plus brusquement, nous croyons qu'il ne faut pas se hasarder à pousser trop fortement cette opération, & qu'il est prudent d'éloigner un peu le réchaut de dessous le matras, lorsque la matiere est en ébullition. On conçoit facilement que si cet air se dégageoit trop brusquement, qu'il ne pût entiérement s'échapper par le tube communiquant, le matras pourroit bien ne pas résister à son expansion. On ramene le réchaut, lorsque l'ébullition commence à languir.

L'air nitreux bien pur n'est que foibiment acide.

(54) Recueilli dans un récipient, ou dans un flacon, l'air nitreux se présente sous une forme permanente aérienne. Il est comme l'air atmosphérique, invisible, expansible, susceptible de raréfaction, de condensation; en un mot, il jouit à l'œil de toutes les propriétés qu'on découvre par cet organe dans l'air atmosphérique. Quoique produit par un acide très-manifeste, il ne porte point avec lui, lorsqu'il est pur & fans mêlange d'air commun, un caractere acide bien décidé; à peine développe-t-il ce caractere sur les substances les plus susceptibles d'être attaquées par les acides M. le Duc de Chaulne prétend même qu'il n'agit aucunement sur elles, lorsqu'on prend les précautions néces-

Mires pour exclure absolument le concours de l'air atmosphérique, & il a imaginé à cet effet une machine fort ingénieuse pour confirmer fon opinion: mais cette expérience ne nous paroît point aussi certaine qu'à son Auteur : la voici.

On remplit de teinture de tournesol, une espece de petit gobelet de crystal A (Pl. 4. Fig. de M. it Duc de Chaulnes. 1.) & on recouvre ce gobelet avec un couvercle PL+, Fig. 1. de métal B, garni en dessous d'un cuir gras qui s'applique exactement sur les bords du vaisfeau, & exclut tout passage à l'air atmosphérique. Pour pouvoir déboucher ce vaisseau, ou le fermer à volonté, le gobelet A est monté sur une virole de cuivre a b, à laquelle est soudée une tige de métal recourbée bgh & terminée en h par un anneau. dans lequel on puisse passer le doigt. Cette ige porte vers le haut & vers le bas un double anneau cd, ef à travers lequel elle passe, & auquel elle est soudée. Au fond B du vaisseau est pareillement attachée une seconde tige courbée i k l semblable à la premiere. st qui passe comme elle à travers les deux anneaux cd, ef, dans lesquels elle glisse librement. De-là on conçoit, qu'en tenant à a main l'anneau de la premiere tige, on peut faire mouvoir librement de haut en bas

Expérience

la seconde tige, & conséquemment, ouvrir où fermer à volonté le vaisseau A. Ce vaisseau étant rempli entiérement de teinture de tournesol, & sermé exactement de son couvercle, on tient celui-ci adhérent, en pressant en dessus & en dessous les deux anneaux l & h, & de cette maniere on introduit dans l'eau de la cuve, le vaisseau A sous un petit récipient cylindrique B(Fig. 2.) que nous supposons rempli en partie d'innitreux, & on ramene le tout sur la tablette de la cuve. Là on ouvre le vaisseau A, & pour le laisser en expérience sur cette tablette, on accroche l'anneau l à un petit crochet a suspendu au bouton du récipient B.

Quelque tems que le vaisseau A demeure en expérience, & que la teinture de tournefol reste exposée au contact de l'air nitreux, elle ne change point de couleur, dit M. le Duc de Chaulne: elle ne rougit point. Cet air, conclut-il, n'est donc nullement acide, lorsqu'il est pur & sans mêlange d'air atmosphérique.

Nous conviendrons volontiers que nous ne connoissons point de liqueur plus susceptible des impressions de l'acide que la teinture de tournesol, & que si sa couleur ne tourne point au rouge, lorsqu'on combine cette teinture avec un fluide donné, ce fluide n'est certainement point acide: mais nous ne conviendrons point avec M. le Duc de Chaulne, que l'épreuve à laquelle il soumet la reinture de tournesol, soit suffisamment exacte. Il voudra bien remarquer avec nous, qu'il n'y a précisément ici que la surface extérieure de la teinture de tournesol, qui soit en contact avec l'air nitreux, & que le reste de la masse est absolument à l'abri de ce contact, & à plus forte raison du mélange qui devroit se faire, pour que l'impression de l'acide pût se faire sentir. Il ne disconviendra point non plus, que si l'acide de l'air nitreux pouvoit exercer son action sur la teinture de tournesol, par son contact seul, ce que nous voulons bien lui accorder, il n'y auroit précisément que la surface extérieure de cette liqueur qui prendroit une couleur rouge, & cette lame de liqueur ne seroit point assez épaisse, pour qu'on pût bien distinguer sa couleur; ainsi cette expérience n'est point faite avec assez d'exactitude, pour quon puisse conclure du résultat qu'elle nous présente. Il faut nécessairement que l'air nitreux agisse sur une masse sensible de teinture de tournesol; il faut que cet air se mêle avec cette teinture, pour qu'on puisse en tirer une conclusion légitime. Or dans ce cas on verra que quoique l'air nitreux ne soit que très-légerement acide, lorsqu'il est pur, il l'est suffisamment pour changer en rouge la teinture de tournesol, à travers laquelle il passe, & avec lequel il mêle. L'expérience indiquée par l'Abbé Fontana (a) est beaucoup plus exacte, & prouve manisestement la présence de l'acide suffisamment dévéloppée dans l'air nitreux, pour agir sur la teinture de tournesol.

Expérience de l'Abbé Fontana.

Remplissez de cette teinture un petit vaisseau de crystal, & renversez ce vaisseau dans la cuve pour l'amener exactement remplisur le trou a de la tablette, (Pl. 1. Fig. 1.) Faites alors passer une petite dose d'air nitreux par l'entonnoir qui est au-dessous, & remplissez en le vaisseau jusqu'à la moitié, ou environ de sa capacité. Le passage seul de cet air à travers la masse de teinture suffira pour lui faire prendre une couleur rouge assez sensible. Voulez-vous qu'elle le soit davantage? Agitez modérément, avec précaution le vaisseau sur la tablette, & de façon que son ouverture soit toujours noyée d'eau, & qu'il ne puisse y passer la moindre quantité d'air at-

<sup>(</sup>a) Recherch. physiq. sur la nat. de l'air nitreux.

mosphérique, & vous verrez la couleur rouge se décider de plus en plus.

M. le Duc de Chaulne auquel l'Abbé Fontana communiqua cette expérience, crut devoir y opposer la difficulté que voici; il prétendit que la portion d'air atmosphérique qui se trouve naturellement interposée entre les molécules des liqueurs, se joignant & se combinant avec l'air nitreux, développe son acide, & lui fait produire l'effet qu'on remarque dans cette expérience. Si cette idee n'est point juste, elle n'est pas au moins dépourvue de vraisemblance, comme nous le confirmerons tout-à-l'heure ; elle méritoit donc d'être examinée & vérifiée, mais l'expérience lui fut tout-à-fait contraire. L'Abbé Fontana imagina très-bien de purger d'air atmosphérique une masse de teinture de tournesol, & par l'ébullition qu'il lui fit fubir, & par le secours de la machine pneumatique; de sorte qu'il n'étoit plus possible de soupçonner la moindre portion de cet air qui ne s'unit que difficilement & trèslentement à l'eau. Il répéta ensuite la même expérience, & le succès en fut exactement le même; la teinture rougit de la même maniere que dans l'expérience précédente. On ne doit donc attribuer ce changement de couleur, qu'au mélange de l'air nitreux pris dans son état de pureté, & sans aucune combinaison avec l'air atmosphérique. D'où il suit que si cet air n'est point manifestement acide, il l'est cependant assez sensiblement pour agirsur les substances tres-susceptibles d'être attaquées par les acides.

Nous devons encore à l'industrie de M. Romme, dont nous avons déjà fait mention, une expérience bien ingénieuse & bien prope à constater la présence d'un acide maniseste dans l'air nitreux le plus pur. Il a imaginé de faire passer une petite cuvette de crystal sous un récipient, & de remplir le tout d'une masse d'eau pour en exclure entiérement l'air atmof phérique; de remplir ce récipient d'air nitreux, de vuider ensuite la petite cuvette de l'eau qu'elle contient, & de substituer à la place une dose d'alkali volatil fluor, sans vintroduire la moindre quantité d'air atmosphérique. Cela fait, il laisse le tout sur la tablette de la cuve & en très-peu de tems on voit l'air nitreux se combiner avec l'alkali volatil. & l'eau de la cuve s'élevant sous le récipient, éleve avec elle la cuvette disposée, de maniere à pouvoir flotter sur l'eau. Nous avons fait cette expérience avec un récipient de 4 pouces de diametre & de huit pouces

e hauteur . & en moins d'une demi heure, s'est fait une absorption de près de cinq ouces; & nous avons vu les parois supéieures de notre récipient tapissées de petits rystaux; ce qui prouve manifestement la résence de l'acide suffisamment développé lans l'air nitreux pur, & sans le mêlange de 'air atmosphérique.

(55) Si cette espece d'air n'est point trèsmanifestement acide, elle le devient singulière- l'air nitreux ment & au suprême dégré par son mêlange avec de l'air ordinaire, ce qu'on peut facilement l'air confirmer par l'expérience suivante.

L'acide de par fon me-lange avce

Remplissez d'eau un vase quelconque, supposons un petit récipient de crystal: établissez. le sur le trou a de la tablette de la cuve (Pl. 1. Fig. 1.) & introduisez-y ensuite une certaine quantité d'air nitreux, pour l'en remplir jusqu'à près de la moitié de sa capacité. Enlevez alors ce vaisseau de dessus la tablette, pour en laisser écouler l'eau. L'air atmosphérique prendra la place de cette liqueur, se combinera avec l'air nitreux, & aussitôt toute la capacité du vaisseau fera remplie d'une vapeur abondante & rutilante: or cette vapeurest de véritable acide nitreux fumant, qui se manifeste par la combinaison de ces deux especes d'air; aussi cette expérience a-t-elle donné lieu à M. Lavoifier de regar- la mature de l'air netreux.

der l'air nitreux très-pur comme de l'acide nitreux, moins de l'air atmosphérique. Cette idée est assez ingénieuse, & paroît se prêter jusqu'à un certain point à l'expérience; mais nous croyons que la suivante est plus exacte.

Quelques-uns prétendent que l'air nitreux est véritablement de l'acide nitreux tout formé, mais dans un état de saturation. par une quantité surabondante de phlogistique, & conséquemment dont l'activité, masquée par cette combinaison, devient incapable de se produire & de se manifester sensiblement, tant qu'il reste dans cet état. De-là cet acide n'agit que très-foiblement comme acide, & ne peut affecter que.les substances les plus sensibles aux impressions de l'acide: c'est l'opinion du D. Priestley, celle de l'Abbé Fontana, & de quantité de célebres Chymistes, & elle s'accorde affez avec tous les phénomenes connus julqu'à présent : il ne suffit donc que de detruire cette combinaison, ou peut-être mieux de relâcher, de diminuer l'union trop intime entre l'acide nitreux & le principe inflamma L ble, pour donner a cer acide la faculté de se manifester; & c'est ce que produit d'une maniere finguliere, comme nous venons de l'observer, la combinaison de cet air aves le l'air atmosphérique; il y a plus: la manisestation de cet acide devient d'autant plus sensible, les vapeurs rutilantes qui se produisent dans leur combinaison, sont d'autant plus rouges & d'autant plus abondantes, il se produit une bien plus grande quantité d'acide nitreux sumant, & cet acide est d'autant plus fort que l'air atmosphérique est plus pur, & qu'il est moins chargé sui-même de principe inslammable ou de toute autre espece d'exhalaison quelconque phlogistiquée.

Il suit delà, qu'abstraction faite de toute autre substance différente de l'air, & propre comme lui à produire le même effet, & il peut s'en trouver plusieurs, l'air ordinaire qu'on combine avec l'air nitreux, fait, dans cette combinaison, l'office de précipitant, ou au moins diminue l'union trop intime entre le principe inflammable & l'acide: mais quelqu'ingénieuse que soit cette opinion, quelque fondée même qu'elle paroisse sur une multitude de faits que nous pourrions rapporter, nous ne l'indiquons qu'en passant, & pour piquer la curiosité de nos Lecteurs, parce que nous fommes perfuadés qu'il nous reste encore une multitude immense de travaux à faire, avant que nous puissions raisonnablement prononcer sur la nature de ces

fortes de findes. Nous devous donc non amaciner pintir a refermbler des faits, à la mulciphier . 2 les varies & 2 en zirer finnie mem les inductions out le prélemeront m-محيوسية أيدون

Cele १४३६ , २०१६ देवलेल्यक्ट encore m nouvest moyer d'observer l'effet que prodoit le mélange d'air atmofrhérique a lat Private X.

3.2 / + 12 1.2 1.2 m.

Remolifiez d'air nimeux un flacon à more se crystal A, Pl. 4, Fig. 3.) Ce flacon doit 🏄 tire monié lur un fond de cuivre 🗷 h., por-Service tear en-a. Il us un écrou par leguel on puile 11.4,1 g.s. le visser sur la tétine de la machine pneumtique. Cet écrou doir être percé de facon qu'il établisse une communication entre le corps de pompe de la machine pneumarique. & la capacité du récipient E F dont il fait recouvrir le flacon, lorscu'il est monté su la platine.

Le récipient ouvert par le haut est fermé par une virole de cuivre D, mastiquée sur sa douille, & turmontée d'une boëte de cuivre C, remplie de colliers de cuirs, à travers lesquels glisse une tige de métal c d, qui se monte a vis sur le bouchon du flacon. Celuici doit être à cet effet revêtu d'un fourreau de cuivre sur la tête duquel on ménage un

écrou proportionné à la vis de la tige c d.

Les choses étant ainsi établies, on fait le vuide dans l'intérieur du récipient; & lorsque ce vuide est fait autant bien qu'il est possible, on ouvre le flacon en tournant sur elle même la tige c d, & en la tirant de bas en haut.

Le flacon ouvert, l'air nitreux cede à sa force expansive, & se porte en partie dans la capacité du récipient vuide d'air, où il se mêle avec l'air extrêmement raréfié qui s'y rencontre; car on fait que l'air ne s'évacuant qu'en progression géométrique par le moyen d'une machine pneumatique, il reste toujours sous le récipient de cette machine, une certaine portion d'air très-raréfiée à la vérité: or, malgré ce mêlange, on n'apperçoit aucune rutilation dans le flacon, ni sous le pécipient : ils restent l'un & l'autre très clairs très-diaphanes; d'où il suit qu'il faut une certaine quantité d'air atmosphérique, pour que la rutilation d'une masse d'air nitreux puisse avoir lieu, & conséquemment que le peu d'air atmosphérique qui se trouve naturellement disséminé & comme noyé dans une masse de teinture de tournesol, ne suffit pas pour manifester de l'acide nitreux par son mélange avec l'air nitreux qu'on fait passer à travers cette teinture; & conséquemment

que le reproche fait par M. le Duc de Chaulne contre la premiere expérience de l'Abbé Fontana (54), n'est point absolument fondé.

Mais si on fait tourner alors le robinet de la machine pneumatique, pour introduire une nouvelle dose d'air atmosphérique sous le récipient, on voit le mêlange des deux airs s'opérer, & la rurilation commencer. Cette rutilation plus forte dans le flacon que sous le récipient, devient d'autant plus sensible qu'on introduit une plus grande masse d'air atmosphérique.

ffet du mêinge de l'air itreux avec 'air ordiaire.

(56) En examinant avec attention le mélange de l'air nitreux avec l'air atmosphérique, il se présente plusieurs phénomenes dignes de toute notre attention.

Nous venons d'observer que le mélange de ces deux especes de fluides produisent une vapeur rutilante très-abondante, & que cette vapeur étoit de véritable acide nitreux sumant, très-soluble dans l'eau: mais ce qu'il importe d'observer encore, c'est, 1° que cette rutilation est d'autant plus forte, d'autant plus foncée, & ces vapeurs d'autant plus abondantes, que l'air nitreux & l'air atmosphérique, sont plus purs & mêlés selon des proportions plus exactes. 2° Que l'air nitreux étant supposé le même, quant à sa pu-

reté, ces vapeurs rutilantes seront encore plus abondantes, & plus rouges a proportion de la falubrité ou de la purete de l'air atmosphérique, qu'on combinera avec cet air nitreux. 3. Qu'il se fera dans ces combinaisons un véritable mêlange entre l'air nitreux & · l'air atmosphérique, qui altérera plus ou moins sensiblement la nature de ces deux fluides. 4°. Que si la combinaison est parfaite, le résidu ou le fluide qui restera dans le vaisseau sous forme aérienne, ne sera plus ni de l'air nitreux, ni de l'air atmosphérique; mais un air méphitique, assez analogue à celui que nous avons désigné sous le nom d'air fixe proprement dit. 50. Qu'on pourra juger facilement par un phénomene qui accompagne constamment ces sortes de mélanges, de la pureté, ou mieux de la falubrité de l'air atmosphérique qu'on soumettra à cette épreuve.

Quoique l'air qui constitue la masse atmosphérique soit essentiellement la même dans toute son étendue, personne n'ignore que ses qualités varient, & que l'air est plus ou moins pur, plus ou moins salubre, à raison de la variété des émanations, & en général des substances étrangeres qui s'élevent dans son sein, se combinent avec lui, & alterent sa cons-

titution naturelle. Or, on jugera facilement de ces altérations & de sa salubrité, en le combinant avec une quantité connue d'air nitreux. Plus il sera pur & salubre, mieux il se combinera avec ce dernier, & la masse restante après la combinaison, sera d'autant plus petite, que cette combinaison se sera faite plus parfaitement. On jugera donc de la falubrité de l'air qu'on soumettra à cette épreuve, par la quantité du volume aérien qui restera après la combinaison. Il ne s'agit donc que de trouver un moyen de mesurer exactement le volume de la masse aérienne. avant & après la combinaison. Or, on peut se servir très-avantageusement, à cet effet, des deux instrumens dont nous avons parlé précédemment (28), & qui sont réprésentés (Pl. 2. Fig. 3 & 4); mais avant d'en indiquer l'usage, il est à propos d'indiquer un moyen aussi simple que facile de se procurer telle portion qu'on jugera à propos de la masse d'air atmosphérique qu'on voudra soumettre à l'expérience.

F1. 1 , Fig 3 & 4.

Maniere de s'emparer d'une porzion d'une masse d'air donnée,

On se transporte dans l'endroit dont on veut éprouver la salubrité de l'air. On y débouche & on y renverse un flacon, ou une bouteille remplie d'eau: l'eau s'écoule, & la couche d'air dans laquelle l'orifice de la bouteille se trouve plongé, vient remplir la

place que l'eau lui abandonne. La bouteille est-elle vuide d'eau, elle est alors remplie de l'air qu'on veut obtenir. On la bouche exactement, & on la réserve pour l'usage qu'on veut en faire.

(57) Pour que tout fut égal dans les ex-pluticurs expériences que nous nous sommes proposés tes sur d'élède faire, à dessein d'éprouver les degrés de rone d'air atfalubrité des différentes portions d'air atmosphérique, que nous nous fommes procurées à cet effet, nous n'avons pas cru devoir rechercher le point de saturation de l'air nitreux avec ces especes différentes d'air. Ce moyen eût été cependant très-propre à atteindre au but que nous méditions; mais # est exposé à quelques difficultés que nous avons voulu éviter : nous avons préféré de mêler en même proportion l'air nitreux avec chaque espece particuliere d'air, & d'estimer la falubrité de dacune par la quantité de diaminution que nous avons trouvée dans le volume total après le mélange : on conçoit en effet que si on n'arrive pas au point de saturation des deux airs qu'on mêlange, toujours l'air nitreux étant supposé le même, la combinaison qui s'en fera sera en raison directe cle la pureté de l'air qu'on y introduira, & conséquemment la diminution du volume total croîtra en même proportion que la

Réfultats de moirhe:ique

salubrité de l'air qu'on éprouvera. Cette méthode exigeant moins de précautions & moins d'attentions de la part de l'observateur, elle mérite sans contredit la présérence, Mais nous observerons ici qu'il ne faut pas s'attendre à retrouver les mêmes résultats. lorsqu'on répétera les mêmes expériences: puisqu'il ne nous est pas encore possible de nous procurer constamment de l'air nitreux qui ait le même dégré d'intensité, & que l'air pris dans un même endroit, ne conserve pas habituellement ses mêmes qualités On sait en effet qu'elles varient avec les circonstances, & toujours relativement aux substances étrangeres qui influent constitution actuelle. Les résultats de ces sortes d'expériences ne peuvent donc jamais être constans : ce ne sont toujours que des indications trop générales pour qu'on puisse en déduire des conclusions certaines; mais elles sont malgré cela importantes à faire, & on peut jusqu'à un certain point tiret quelque parti avantageux de ces fortes d'expériences: elles nous apprendront toujours à connoître les endroits où l'air est constamment plus salubre, ceux où il est assez constamment vicié pour éviter d'y établir nos habitations; elles nous apprendront que nous devons toujours être en garde contre les

préjugés, & souvent contre les opinions qui paroissent universellement suivies; elles nous apprendront que l'air qu'on respire dans les Hôpitaux, & que notre délicatesse nous fait fuir & éviter, n'est pas à beaucoup près aussi mal-sain que celui que nous respirons sans crainte dans la plupart des Salles de Spectacles; elles nous apprendront que nous devons renouveller souvent l'air de nos appartemens, & sur-tout lorsqu'ils sont très-petits, très-clos, & que nous y avons passé la nuit; elles nous apprendront que nous devons également renouveller celui de ces mêmes appartemens, lorsqu'ils ont été éclairés de la lumiere de plusieurs bougies, & que plusieurs personnes s'y sont assemblées pendant un certain tems; elles nous apprendront encore mille autres vérités aussi incontestables. & auxquelles nous ne donnons point toujours zoute l'attention qu'elles méritent. La table que nous joignons ici, quoique dressée avec soin, ne doit être regardée malgré cela que comme des indications vagues, dont il ne faut tirer que des conclusions très-générales.

Réfultats de plusieurs Expériences faites sur dissérentes portions d'air atmosphérique.

(58) Pour une plus grande intelligence de

cette table, nous observerons que la dont nous nous sommes servis étoit divit maniere que chaque volume d'air qu'elle tenoit étoit d'un pouce de diametre, & foixante lignes de hauteur : ainsi le vo de deux mesures semblables étoit de cent lignes. Cela posé, nous avons d'abord i duit dans la jauge une mesure de l'air at phérique, le plus pur que nous ayons pu procurer dans Paris. Cet air a été pris au de la rue S. Jacques dans l'Hôtel de M. l'. de Bourbon. Nous y avons introduit une blable mesure d'air nitreux, les deux me n'ont pu occuper dans la jauge toute l'e due qu'eût exigé leur volume pris séparén parce qu'au moment même où ces deux fe sont trouvés en contact, ils ont auffitô l'un sur l'autre, se sont dombinés & ont d nué de volume. Nous avons donc rema une forte rutilation dans la jeauge, une c binaison trè -; rompte & l'eau de la cuve élevée pour remplacer le vuide occasionne la combinaison des deux airs. Lorsque tou phénomenes ont cessé de se faire obser nous avons trouvé l'eau élevée de quar. lignes au-dessus de la seconde division; c que le volume des deux masses o minuéd'un tiers.

Nous avons répété la même expérience avec même air nitreux & de l'air pris dans notre abinet, où nous avions déjà fait nombre d'exériences de ce genre, & nous avons observé es mêmes phénomenes, la rutilation un peu lus foible, le mêlange un peu moins prompt l'eau élevée à la hauteur de trente-six lignes. Nous avions examiné, avant ce dernier. e l'air pris au Jardin du Roi, au haut du layrinthe, parce que nous imaginions qu'il eroit plus pur que celui de notre appartement; mais l'expérience ayant démontré le contraire, & cette expérience ayant été réizérée & confirmée, nous avons cru devoir le mettre en son rang: même opération, mêmes phénomenes, l'eau n'a monté dans la jauge qu'à la hauteur de 35 lignes; de forte que cet air nous a paru moins salubre que le notre de  $\frac{1}{120}$ ; ce qui peut venir des marais qui bordent le Jardin du Roi, & dont les exhalaisons alterent jusqu'à un certain point la salubrité de l'air qu'on devroit y respirer.

Nous avons éprouvé ensuite de l'air pris dans la rue des Boucheries Fauxbourg S. Germain, qui doit être impregné de quantité d'exhalaisons animales, décomposées & propres, à ce qu'on imagineroit d'abord,

à altérer sa salubrité; mais cet air ne nous a pas paru plus désectueux que le précédent: l'eau est montée dans la jauge à près de 35 lignes; & la différence étoit de si peu de chose, que nous ne croyons pas qu'on doive y avoir égard.

Nous avons soumis ensuite à l'examen de l'air pris dans une des Salles de l'Hôtel-Dieu, dans celle où on traite une multitude de blesses qu'on y rassemble; & l'opération faite, l'eau s'est élevée de 33 lignes. La bonté de cet air ne differe donc de celle que nous respirions alors dans notre Cabinet, que de 130 ou 140.

Mais il n'en a pas été de même, lorsque nous avons soumis à l'examen de l'air d'un des Spectacles de Paris, pris à la ventouse de la Comédie Italienne, un jour où le concours des spectateurs étoit très-nombreux, l'eau ne s'est élevée que de 20 lignes au-dessis de la seconde mesure: cet air étoit donc une sois moins salubre, moins bon à respirer que celui qu'on respiroit le même jour, & à-peu-près à la même heure au haut de la rue S. Jacques; car nous avions pris cet air vers les six heures du soir à l'une des senêtres d'un second étage donnant sur le Jardin de S. Magloire; & celui du Spectacle sur pris

ers les sept heures par un de nos Auditeurs, ui voulut bien se charger de cette commision: il est même probable qu'il se fût trouvé slus mauvais, s'il eût attendu que le Spectacle sût été plus avancé.

Ilest important d'observer ici qu'on ne peut compter sur l'exactitude de ces sortes d'expériences, qu'autant qu'on rassemble les airs qu'on veut éprouver le même jour, &, autant qu'il est possible, à la même heure. Il survient tant de changemens d'un jour à l'autre, & souvent d'une heure à l'autre à la constitution de l'atmosphere, qu'on ne peut éviter avec trop de soin tout ce qui peut nuire à la parité de la comparaison qu'on veut établir. En voici une preuve bien constante.

Nous avions reservé de l'air nitreux dont nous nous sommes servis pour les expériences précédentes, & quelqu'un nous ayant remis de l'air du même spectacle dont nous venons de parler, mais pris à la fin du spectacle, un jour où l'affluence des spectateurs étoit étonnante, l'eau monta à 23 lignes après la combinaison de ces deux airs, & conséquemment il étoit plus salubre que le précédent de  $\frac{3}{120}$  ou de  $\frac{1}{40}$ . Or voici à quoi nous ayons cru devoir attribuer cette différence. Il

pleuvoit abondamment le jour où cet air fut recueilli. Les habits de la plûpart des spectateurs entassés dans le parterre étoient mouillés. On y éprouvoit une chaleur étouffante, presque tous étoient couverts de sueur. Or, il est probable que toutes ces émanations aqueuses n'avoient pas peu contribuéà épurer l'air jusqu'à un certain point, & conséquemment il ne devoit point paroître aussi mauvais qu'il l'eût été dans toute autre circonstance. Ceci s'accorde parfaitement avec ce que nous avons avancé précédemment (46), qu'un air méphitique se purifie, qu'il perd sa qualité méphitique, & qu'il devient respirable lorsqu'il est suffisamment agité dans une grande masse d'eau. Nous avons observé à cet égard, qu'une masse donnée d'air fixe renfermée dans un vaisseau qui contient un volume d'eau à peu près égal au volume de cet air & long-tems agitée avec cette eau, tandis que le vaisseau demeure exactement fermé, est en partie absorbée par cette eau; mais qu'il en reste une portion qui n'est plus sufceptible d'être absorbée, quelque agitation qu'on lui fasse éprouver dans l'eau. Or nous avons assuré, & d'après notre propre expérience, & d'après celle de ceux qui nous ont dévancés dans cette recherche, que cet air



fe rapprochoit singulierement, quant à ses propriétés, de l'air ordinaire atmosphérique: qu'il étoit très - respirable, quoiqu'il sût chargé de phlogistique, & qu'il ne sût point propre à entretenir la combustion & la slamme des corps embrasés. Nous avons assuré que cet air paroissoit tenir le milieu entre l'air sixe parfaitement méphitique, & l'air atmosphérique ordinaire; & nous pouvons le consistence ici de la maniere la plus certaine, en le mélant avec l'air nitreux, & en examinant les essets qui résultent de cette combinaison.

En combinant une mesure d'air fixe trèspur avec une semblable mesure d'air nitreux, on n'observe ni rutilation dans la jauge, ni combinaison entre les deux fluides : ils occupent l'un & l'autre toute l'étendue des deux mesures tracées sur la jauge, & c'est ce qui arrive en général, toutes les sois qu'on mêle avec l'air nitreux un air quelconque parsaitement méphitique; mais si on a mis en réserve une quantité suffisante de résidu d'air fixe, de cette portion de cet air qui ne se combine point à l'eau, lorsqu'on l'a agité suffisamment dans l'eau, il n'en arrive point ainsi; il se sait une véritable combinaison : on obferve une rutilation affez marquée, & on voit que le volume des deux airs diminue d'une quantité très-notable.

Une mesure de ce résidu, mêlée à une semblable mesure du même air nitreux dont nous nous sommes servis dans les expériences précédentes, a donné une rutilation presque aussi forte que celle que nous avons observée dans le mélange de l'air ordinaire. & l'eau est remontée à 24 lignes dans la cuve. Cet air étoit donc de beaucoup inférieur à celui de notre appartement, mais un peu meilleur encore que celui qu'on avoit pris dans la salle de spectacle dont nous avons parlé précédemment; puisque l'eau ne s'éleva qu'à vingt lignes dans notre jauge, ce qui fait une différence de 4 ou de 1/18; il s'ensuit manifestement comme nous l'avons indiqué cidessus (46) que le mouvement des eaux, les pluies, les tempêtes, les orages, & autres phénomenes de cette espece, sont autant de moyens que la nature bienfaisante employe pour rectifier & entretenir la salubrité de l'air atmosphérique. Sans avoir recours à l'expérience, qui est-ce qui ignore que l'air est beaucoup plus pur, plus salubre, qu'on le respire plus gracieusement après qu'avant un orage ?

(59) Pour peu qu'on réstéchisse sur les expériences précédentes, on doit en conclure expériences qu'il est de la derniere importance de renou- précédentes. veller souvent l'air des endroits qu'on habite, & qu'il est d'autant plus important de le renouveller, que ces endroits sont plus petits, par rapport à la multitude d'habitans qu'ils renferment, & par rapport à d'autres accidens qui influent sur les qualités de cet air : c'est sans contredit la conclusion la plus naturelle qu'on puisse tirer de la comparaison entre la salubrité de l'air des Hôpitaux & de celui des Salles de spectacles. On voit que le premier, quoiqu'impregné des émanations morbifiques, de ceux qui les habitent, n'est point à beaucoup près aussi mal sain que celui d'un grand spectacle rempli d'une multitude de spectateurs; ce qui vient de ce qu'il est moins furchargé d'émanations étrangeres & nuisibles à sa salubrité; ce qui vient encore de ce que celui des Spectacles se charge plus abondamment du phlogistique qui se dégage de la multitude de lumieres qui les éclairent : ce qui vient enfin de ce que l'air renfermé dans les Salles des Hôpitaux se renouvelle toujours plus ou moins parfaitement, tandis que celui des Spectacles ne se renouvelle que très-peu & difficilement.

tions fur les

Il seroit donc de la derniere importance, pour le bien de l'humanité, d'établir non seulement dans les Spectacles, mais encore dans les Hôpitaux, dans les Prisons, je dirois même dans les Eglises qui sont très-fréquentées, & en général dans tous les endroits où il se rassemble une nombreus compagnie qui y séjourne plusieurs heures: il seroit, dis-je, important d'y établir une circulation d'air libre qui pût renouveller continuellement la masse d'air qu'on y respire; delà l'utilité des ventilateurs imaginés par M. Halles, & dont l'application & l'usage eussent dû être mieux accueillis.

point de faration de sir nitreux êlé avec sir pur.

(60) Dans les expériences précédentes, nous avons combiné à parties égales l'air nitreux avec les différentes masses d'air atmosphétique, dont nous avons voulu éprouver la pureté ou la falubrité; car il faut sans doute distinguer entre ce qu'on appelle la pureté & la falubrité de l'air. Nous avons constamment observé que le mêlange de ces deux especes de fluides diminuoit plus ou moins sensiblement de volume par la combinaison des deux especes d'air. Or, nous observerons ici que cette diminution de volume, quoique dépendante de la combinaison des deux fluides, est immédiatement produite par la quantité d'acide

nîtreux, qui s'engendre dans l'acte même de cette combinaison, & qui se dissout dans l'eau avec laquelle il esten contact; ce dont on peut s'assurer en examinant, apres l'expérience, le volume d'eau qui se trouve rensermé dans la jauge. Elle est d'autant plus acide, que l'air atmosphérique qu'on a soumis à cette expérience est plus pur, & qu'il s'est engendré une plus grande quantité d'acide nitreux.

Nous observerons encore, qu'après des expériences de cette espece, l'air nitreux n'a point épuisé toute son activité sur l'air avec lequel il se trouve combiné. Il peut encore agir, & agir d'une maniere très-sensible sur une nouvelle masse d'air de même espece que celle sur laquelle il paroît avoir exercé son action. Il est cependant un point, que nous appellons le point de saturation, au-delà duquel toute son activité seroit épuisée. M. Lavoisier qui s'est occupé de cet objet, a cru pouvoir déterminer ce point de saturation, & il nous apprend (a) qu'il faut, pour y arriver, mèler ensemble seize parties d'air atmosphérique, avec sept parties & un tiers d'air pitreux. Nous observerons cependant que cette

<sup>(</sup>a) Mem. sur l'exist. de l'air, dans l'air nitreux.

assertion est un peu trop vague, pour qu'on puisse la regarder comme bien exacte, & M. Lavoisier sait aussi bien que nous, que cette proportion doit varier, & suivant la qualité de l'air nitreux, & suivant celle de l'air atmosphérique qu'on emploie. Aussi avons-nous toujours trouvé des résultats différens, non cependant tres-éloignés, lorsque nous avons répété cette expérience.

Il résulte delà que la masse d'air atmosphé. rique qui enveloppela surface de notre globe, n'est point entierement, & à proprement parler, de l'air pur, & tous les Physiciens font depuis long-tems de cet avis : ils conviennent unanimement que cet air est combiné avec quantité de substances étrangeres qui s'élevent dans son sein, qui s'y dissolvent, s'y combinent, ou qui s'y trouvent seulement interposées; ils conviennent qu'il est souvent combiné avec nombre de fluides élastiques, mais qu'on ne peut distinguer, parce qu'ils ont des propriétés analogues à celles de l'air même; mais seroit-il possible d'assigner la quantité d'air, proprement dit, Conjustine que contient une masse d'air atmosphérique fier for la donnée? C'est une question un peu délicate de Pair at- à résoudre. M. Lavoisier néanmoins a cru voir affurer, dans l'Ouvrage que nous

de M. Laveiconflitution inospher.quvenons de citer, que l'air que nous respirons ne contient qu'un quart de véritable air: ce sont ces propres expressions; que ce véritable air est mêlé dans notre atmosphere à trois parties d'un fluide étranger, d'une espece de mosfete qui seroit périr le plus grand nombre des animaux, si la quantité en étoit un peu plus considérable : d'où il suivroit, en supposant que ce fluide méphitique fût de l'air fixe, ce qui seroit assez naturel de penser, qu'on parviendroit à fabriquer de l'air atmosphérique, en combinant ensemble trois parties d'air fixe, & une partie d'air déphlogistiqué, dont nous parlerons dans la quatrieme Section, en supposant toutefois que ce dernier fût de l'air parfaitement pur, ce qui mérite quelqu'examen. Nous laisserons à M. Lavoisier la satisfaction de vérifier cette ingénieuse idée, & la gloire de conduire à sa fin une découyerte aussi curieuse, mais si difficile à bien traiter que cette opinion pourra peut-être paroître un peu hasardée à la plupart des Physiciens.

doit regarder à juste titre comme l'un des tres. plus importans en Physique, & qui fera à jamais époque dans l'histoire des découvertes

Eudiome-

de ce siecle, nous croyons devoir indiquer à nos Lecteurs les effais qu'on a faits jusqu'à présent, pour mettre à profit le phénomene de la combinaison de l'air nitreux avec l'air atmosphérique. Presque tous les Physiciens qui ont eu occasion de considérer les résultats du mêlange de ces deux especes d'air, ont senti qu'on pourroit tirer un très-grand parti d'un instrument qui seroit propre à faire par-tout une combinaison de cette espece, sans être obligé de transporter tout l'appareil dont nous nous servons pour ces sortes d'expériences. Delà un nouvel instrument qui tient lieu de ce que nous appellons la jauge & la mesure, auquel on a cru devoir donner le nom d'Eudiometre.

Long-tems avant qu'on s'occupât de cet objet, M. Saverien avoit eu une idée affez femblable: il pensoit que la salubrité de l'air dépendoit de son dégré de ressort & de condensation, & il avoit imaginé une machine assez ingénieuse qu'il appelloit un Queynometre, & qu'on trouve décrite dans le second volume de son excellent Dictionnaire de Mathématiques, à l'aide de laquelle on peut mesurer avec assez de précision, le dégré de ressort & de condensation de l'air d'un endroit où l'on transporte cet instrument: il restoit ce?

diquetadant encore à M. Saverien une recherche ulque faportante à faire pour amener cet instrunament à son dernier dégré de persection : l'étetir de le rendre universel; & pour cela, l'assagissoit de déterminer un point fixe pour le construire uniformément : mais nous n'avous point appris que l'Auteur ni que quelqu'autre Physicien se soit occupé de cet objet.

M. le Chevalier Landriani fut le premier en 1775 qui imagina de construire un véritab'e Eudiometre propre à déterminer la salubrité d'une masse d'air, par sa combinaison avec l'air nitreux. On trouvera dans le Jourmal de l'Abbé Rozier (a), que nous avons déja cité plusieurs fois, une idée de cet ingénieux instrument, que l'Auteur se réservoit ators de faire connoître plus particulierement. **R** plus en détail, dans un Ouvrage qu'il se proposoit de publier incessamment sur la falubrité de l'air. Si l'Eudiometre de M. Landriani est un peu difficile à construire, si on peut faire quelques observations contre son extrême exactitude, on ne peut néanmoins refuser de justes éloges au génie de son Auteur:

<sup>(4)</sup> Journal de Physique, Octobre 1775.

& en considérant que c'est le premier instra ment de ce genre, on ne peut au moins savoir trop de gré à son Inventeur de nous avoir mis sur la voie, & d'avoir excité à cet égard l'émulation des Physiciens. L'Abbé Magellan, de la Société Royale de Londres. est un de ceux qui se soit le plus occupé de cet objet, & il indique dans une lettre qu'il écrivit à ce sujet au D. Priestley, trois manieres de construire un instrument de cette espece, Cette Lettre écrite en anglois métitoit d'être répandue en notre langue, ce faveur des Savans & des Amateurs qui ne sont point instruits de la langue angloise; & nous devons à M. le Marquis Gerardin (a), qui s'occupe particulierement de tout ce qui est relatif au bien de la Société, toute la reconnoissance possible de nous en avoir donné un précis suffisant dans l'Ouvrage de l'Abbé Rozier (b): nous croyons même ne pouvoir trop i uer la maniere avec laquelle

<sup>(</sup>a) M. Gerardin, Mestre-de-Camp de Dragons, Chevalier de l'Ordre Royal & Militaire de S. Louis, publis en 1777 un petit Ouvrage très-intéressant & très-bien écrit sur la Composition des Paysages.

<sup>&#</sup>x27;b) Journal de Physique, Mars 1778.

il offre au Public le travail de notre ami commun, malgré les observations qui n'ont point échappées à sa sagacité sur la difficulté de construire un pareil instrument. Pour donner à nos Lecteurs l'idée la plus juste de la façon de penser de M. le Marquis Gerardin, & pour lui rendre tout à la fois l'hommage fincere du parfait attachement que nous lui avons voué, & de la reconnoissance que nous devons à l'amitié dont il nous honore, nous avons cru devoir copier l'article qu'il a fait inférer dans le Journal de l'Abbé Rozier: c'est M. le Marquis qui parle:

« (62) M. Magellan connu fi avantageusement parmi cette classe d'hommes respec- de M. Matables, qui consacrent leurs travaux à l'utilité universelle, vient de communiquer dans une lettre au D. Priestley, trois dissérentes manieres de construire des Eudiometres. C'est avec une modestie & une honnêteté vraiment touchante, qu'il présente à ce sujet le fruit de ses foins & de ses expériences. Il y a, dit-il, tant de conditions requises pour la perfection d'un instrument, dont l'objet est aussi étendu & aussi important que celui de l'Eudiometre, que je n'eûsse pas osé offrir au public ce que j'ai fait à ce sujet, si je n'avois considéré qu'il peut toujours résulter quelqu'avantage pour

l'utilité générale, à chaque nouveau pas qu'on fait pour parvenir à ce qui peut l'intéresser ».

« Parmi les trois différentes manieres de construire des Eudiometres, continue M. Gerardin, que propose M. Magellan, nous n'extrairons ici que celle qu'il regarde luimême comme la plus facile dans le procédé, & la plus exacte dans le résultat ».

" La construction de cet Eudiometre con-

siste, 1°. dans un tube de verre d'un diametre égal & de la longueur d'environ 12 à 15 pouces, défigné par n c d (Pl. 4. Fig. 4.) A son extrêmité supérieure est un bouchon de crystal m fermant exactement. A l'extrêmité inférieure est adapté un flacon qui se monte & se démonte avec le tube. Ce flacon marqué C, a deux tubulures, qui reçoivent les collets de deux fioles marquées a & b. Ces deux fioles doivent contenir collectivement autant que la totalité du tube. Les deux collets des flacons doivent pareillement être ajustés dans les tubulures du flacon. Il y a en outre un curseur de métal z, qui coule & se fixe le long du tube par le moyen d'un ressort, & enfin une échelle de tôle, repréfentée à part (fig. 5.), laquelle échelle doit

être divilée en autant de dégrés que les pe-

Pl. 4, Fig. 4.

Figt 5.

tres fioles contiennent de fluide; & cette échelle doit avoir un anneau, ou un entaille à la partie supérieure, afin de pouvoir la plonger dans l'eau, & la comparer à côté de l'Eudiometre pendant l'expérience ».

- "Il faut avoir une petite cuve (Pl. 4. Fig. 6.), Pl.4, Fig. 6. - qu'onremplit d'eau, à peu de choses près. On lève le bouchon de la partie supérieure du Etube, qu'on remplit d'eau, & ayant l'atten-🖁 tion de n'y pas laisser de bulle d'air. On rebouche ensuite le tube, & on plonge l'extrêmité inférieure de l'Eudiometre dans l'eau de la cuve & le tenant dans la position indiquée (fig. 6.) On sprend alors la fiole a, qui doit être remplie d'eau, & en la plongeant dans la cuve, on la remplit par dessous la surface de l'eau, avec l'espece d'air qu'on a - dessein d'éprouver; & lorsqu'elle en est pleine, e on l'ajuste dans une des tubulures du flacon de l'Eudiometre. Il faut avoir attention de l'y - bien serrer, de peur qu'elle ne vienne à s'en détacher pendant le cours du procédé; & même pour parer à cet accident, il est à propos d'avoir le soin de frotter toujours auparavant avec du suif, le collet des deux fioles. Lorsque celle qui contient l'air, est placée dans la tubulure du flacon, on remplit également par la même méthode l'autre fiole b,

remonte du flacon C jusqu'au fommet n du tube: alors il n'y a plus qu'à rapprocher l'échelle de graduation à côté du tube : par ce moyen, on peut voir à quel dégré l'air est diminué, c'est-à-dire, le plus ou moins d'espace que les deux airs réunis occupent après leur combinaison, relativement à celui qu'ils occupoient avant leur mêlange, car c'est sur ce principe qu'est formée la graduation de l'échelle. Supposons que le milieu de cette échelle soit marqué + 96 : cela signifie que la somme du contenu des deux fioles a & b est égale à 96 divisions ou dégrés de l'échelle: alors si le volume d'air restant après la diminution, répond à la 56° division ou dégré de l'échelle, cela montre que l'air a été contracté de - de l'espace, & dans cet exemple on dira la falubrité de l'air que j'ai voulu éprouver, & que j'appellois A, est de 40 ou à 56 dégrés. Si je veux éprouver ensuite avec le même Eudiometre une autre espece d'air que j'appellerai B, lequel, après sa combinaison avec l'air nirreux, occupe un espace qui corresponde à la 60° division de l'échelle. La proportion de la salubrité de l'air B fera à celle de l'air A comme 36 = 96 - 60est à 40 ».

» Il est à propos d'observer que pour que



diminution des deux airs combinés fût opérée d'une maniere très-complette, cela demanderoit souvent plus de 24 heures, & on doit avoir soin, autant qu'on le peut i davoir un thermometre en vue pendant le ems de l'expérience, afin d'être assuré que température n'a point changé, ou du moins den pouvoir cotter les variations à mesure ».

« Après avoir décrit l'instrument de M. Magellan, M. Gerardin propose les chantemens qu'il a cru devoir introduite dans sa construction, pour le rendre d'un service plus pommode & plus facile, & la modestie avec aquelle il annonce son travail, fait autant honneur à son génie qu'à sa façon de penser ».

(63) En partant, dit M. Gerardin, du motif d'utilité qui rend l'invention de M. Gerardit. Magellan si recommandable, i'oserai préfenter ici quelques idées qui pourront peut être rendre l'Eudiometre d'un usage plus sim. ple & plus facile; car ce n'est qu'en indiquant plusieurs routes pour arriver au même but qu'on peut enfin parvenir à choisir la meilleure ».

« Je propose de prendre un flacon de civs- pl. 4 Fig.: tal, c. (Pl. 4. Fig. 8.) de forme cylindrique, & qui contiendra trois demi-septiers, mesure de Paris; à l'extrémité supérieure de ce flacon

seroient deux tubulures, dans lesquelles seroient scellées hermétiquement deux fioles a & b, qui auront à peu près la forme de cornues, & contiendroient chacune un demieseptier. Le haut de ces fioles fermeroir exactement avec des robinets ou des bouchons à vis. A la jonction de ces fioles avec les tubulures, seroient deux robinets RR, fermant exactement; enfin à la partie latérale de ce flacon, au-dessus des tubulures, seroit scellé un tube de crystal recourbé de haux en bas, bouché à son extrémité inférieure, par un bouchon de crystal busé par l'émeril; ce tube qui dans la totalité n'excédera pas la longueur du flacon, contiendra, ainfi que chaque fiole, un demi-septier, mesure de Paris, & l'extrémité inférieure du tube, ainsi que celui du flacon, seront graduées comme des thermometres de bains ou de chymie ».

Pl. 4. Fig.

« On aura en outre un flacon m s ( Pl· 4. Fig. 9.) destiné à recevoir l'air nitreux, & construit à peu près dans la forme d'un syphon renversé, au point d'intersection y des deux parties du syphon, sera un bouchon de crystal à vis ou robinet, pour séparer la partie f, de l'autre branche du syphon; à la partie inférieure de la branche f, sera aussi un robinet dans le même genre que

celui des fioles, pour pouvoir la remplir aisément d'air nitreux, & elle se terminera supérieurement en une espece de bec de canne, fermé exactement par un robinet u; dans l'extrémité de ce bec de canne, ainsi que dans celle du collet des fioles, s'ajustera exactement par les deux bouts, un tube de communication en forme de T ( marqué t); le haut de ce tube s'ouvrira & se fermera exactement avec un bouchon de crystal x, afin de pouvoir le remplir d'eau au besoin, pour qu'il ne se trouve point d'air atmosphérique pendant le passage de l'air nitreux: la partie s du flacon tiendra trois poissons, mesure de Paris, & la partie /, chopine; l'extrémité supérieure de celle-ci se terminera en goulor, fermé exactement par un bouchon de crystal ».

"Lorsque dans un lieu quelconque, on voudra éprouver la salubrité de l'air, il n'y aura qu'à d'abord remplir la totalité de l'instrument par le goulot de la fiole a, ensuite ouvrir le robinet de cette même fiole, qui, à mesure qu'elle se vuidra, se remplira tout simplement de l'air local. Cela fait, on rebouchera les robinets m & R de cette premiere fiole.

"Pour remplir ensuite la fiole b, avec l'air nitreux, il faudra, ainsi qu'il est marqué

(fig. 9.) ajuster les deux extrêmités du tube de communication dans le goulot du flacon, & dans celui de la fiole. Ensuite, à l'aide d'un petit entonnoir de verre, on remplira d'eau le tube de communication, en levant le bouchon x, qu'on refermera aussitôt bien exactement; puis on ouvrira les robinets de la fiole b, & en dernier lieu celui du flacon à l'air nitreux, qui passera ainsi dans la fiole b, à mesure que l'eau tombera; par ce moyen l'air nitreux ne sera exposé dans ses passages à aucune raréfaction, ni à aucun contact avec l'air atmosphérique, ni même à la moindre altération par le mélange forcé avec l'eau, comme dans les appareils ordinaires, puisqu'il se trouvera toujours contenu en équilibre dans l'ordre des pesanteurs spécifiques. Les deux fioles a & b étant remplies des

deux airs à combiner, il n'y a plus qu'à retourner le flacon sans dessus dessous, en le
plaçant sur un cercle de ser monté sur un
pied p, dans la position indiquée (Pl. 4. Fig.
10.) Dans cette position la combinaison des
deux airs contenus dans les fioles, viendra
se faire & se terminer tout à loisir au sond
du flacon; l'eau du tube latéral, qui sera alors
retourné de bas en haur, descendra dans le
tube, à mesure que se fera la contraction des

Pl. 4. Fig.

deux airs, & il sera facile de suivre cette progression, le long de la graduation inhérente au tube; & enfin lorsque la contraction sera opérée complétement, on verra d'un coup d'œil, à la graduation inhérente au flacon, de combien sera diminué l'espace qu'occupoient les deux airs, & par conséquent à quel dégré l'air qu'on a voulu éprouver est respirable. En répétant cette opération tous les jours pendant une année, dans un lieu où on auroit intérêt de s'affurer de la falubrité de l'air, & prenant une moyenne proportionnelle dans les résultats de chaque saison, ce qui pourroit équipoller de reste aux différences accidentelles de température & de qualité de l'air nitreux, on obtiendroit du moins une approximation d'un usage bien physique fur le degré du plus ou du moins de salubrité de l'air de ce lieu ».

"Il me semble, ajoute M. Gerardia, qu'à l'aide de la construction que j'indique, on éviteroit dans l'usage de l'Eudiometre, l'appareil & l'embarras d'opérer dans une cuve remplie d'eau, & que l'appareil de ce nouvel Eudiometre, n'étant composé que de pieces sixes, échapperoit à tous les inconvéniens de changer plusieurs fois les vaisseaux dans le cours du procédé, & de faire traverser une

feconde fois toute l'eau du tube, par l'air déja contracté & combiné au delà du flacon, mouvement qui doit nécessairement lui faire subir quelque altération. Il seroit aisé de rendre un pareil instrument très portatif, en l'enclavant dans une boîte qui contiendroit en même temps deux flacons d'air nitreux, & en doublant de plomb très mince cette boîte; elle pourroit en même temps servir dans un besoin de petite cuvette pour faire différentes expériences sur l'air; si cet appareil est plus dispendieux, je pense qu'il sera plus facile & plus exact dans le procédé.

On ne peut disconvenir que l'appareil de M. Gerardin, n'ait quelqu'avantage de construction, & ne soit en même temps aussi exact que celui de M. Magellan: ces deux instrumens bien saits sont on ne peut plus propres à répondre aux louables intentions de leurs Instituteurs. Mais en sait de Machines, le génie de l'invention ne sussit point toujours: souvent le Physicien se trouve arrêté par le désaut d'industrie de celui qu'il doit employer pour exécuter ses idées, & c'est l'inconvénient qui se présente ici. Pour ne parler que de l'Eudiometre de M. Gerardin, l'exactitude dans ses mesures, celle qu'on doit apporter dans la construction des robinets

qu'il faut nécessairement faire en crystal, sont deux obstacles que nos Artistes auront beaucoup de peine à vaincre; & la multitude de pieces qu'ils seront obligés de rebuter, avant de parvenir à les amener au degré de perfection qu'elles doivent avoir, rendra sans contredit cet instrument très - dispendieux, en supposant encore qu'on parvienne à le bien exécuter. Toutefois la mal-adresse de l'Arriste n'influe en rien sur le mérite de l'invention, & M. Gerardon aura toujours la gloire d'avoir offert à la société un moyen bien exact de mesurer la salubrité de l'air. Mais en attendant que l'exécution puisse répondre & s'accorder avec l'imagination, nous nous servirons toujours de nos jauges - & de nos mesures. On pourra même, en réduisant leurs dimensions & celles de la cuve, les rendre assez portatives pour qu'on puisse les transporter par-tout sans inconvénient, & en faire usage pour juger de la salubrité de l'air qu'on voudra éprouver; d'ailleurs rien n'empêche de mettre en réserve dans des flacons bien bouchés, des portions des différentes masses d'air dont on aura intérêt de connoître la salubrité, & de les transporter dans l'endroit où l'appareil sera établi, pour les foumettre à l'épreuve.

Proprétés de l'air nitreux. (64) La pesanteur spécifique de l'air nitreur paroît dissérer trop peu de celle de l'air atmosphérique, pour qu'on ne puisse attribuer les petites dissérences qu'on y remarque quelquesois à des accidens dont il n'est pas toujours possible de tenir compte; nous regarderons donc ces deux sluides comme ayant même pesanteur spécifique; ils sont également diaphanes, transparens, également susceptibles de condensation & de raréfaction, & ils ne paroissent à la vue dissérer en rien l'un de l'autre: mais ils disserent essentiellement, lorsqu'on vient à entrer dans un examen plus réséchi de leurs propriétés.

L'air nitreux paroît méphitique au iuprême dégré. L'air nitreux paroît singulierement méphitique, les animaux en sont suffoqués sur le champ. Cependant en examinant ce phéphomene avec plus d'attention, on ne peut attribuer cet effet à l'air nitreux proprement dit. Tout nous porte à croire que ce caractere délétere lui est tout-à-fait étranger dans son état de pureté, & les expériences de l'Abbé Fontana confirment très-bien cette idée. Cet ingénieux Physicien imagina de remplir d'air nitreux très-pur, & sans aucun mélange d'air atmosphérique, une petite poire de gomme élassique, & il parvint ensuite à faire passer cet air dans sa bouche, sans

qu'il se mêlât aucunement avec l'air ordinaire. Il le goûta, il le respira librement, & il n'en fut nullement incommodé. Cette expérience est on ne peut plus délicate à faire, & malgré toute la dextérité que je connois à l'Abbé Fontana, malgré les précautions qu'il prenoit pour la faire, il pensa deux sois êrre la victime de son ardeur à tenter les expériences les plus périlleuses. Il pensa être suffoqué dans deux circonstances où l'air de la respiration s'étant joint à la portion d'air nitreux qu'il avoit dans la bouche, engendra aussitôt de l'acide nitreux. Malgré la promptitude avec laquelle il rejetta ce fâcheux mélange, il ne put se garantir de tout accident; il eut la langue & le palais attaqués de cet acide, & ces deux parties naturellement très-sensibles furent corrodées. Nous ne conseillons à personne de tenter l'aventure: mais nous conseillons à ceux qui seroient assez zélés pour en courir les risques, de prendre à ce sujet toutes les précautions imaginables. Ils les trouveront décrites, autant qu'il est possible de les indiquer, dans l'excellent ouvrage de l'Abbé Fontana. Si l'air nireux paroît donc finguliérement méphitique, il y a tout à croire que cette fâcheuse

qualité tient au mélange qui s'en fa l'air atmosphérique, mélange qui k rure, & le convertit en partie en v acide nitreux, Le D. Priestley assure dant (a) que différens insectes qu'il dans une masse d'air nitreux très-pui rirent sur le champ, & qu'il ne put les rappeller à la vie. Il remarque enc les grenouilles & quelques autres anir cette espece, qui consument peu d'a la respiration, y périrent également qu'ils en supporterent plus long-ter tion, avant de succomber, & qu'il pas possible de les rappeller à la vie. ( y a de constant, c'est que l'air nitreux que pur qu'il soit, n'est nullement p entretenir la lumiere des corps embra s'éteignent sur le champ. Egalemet bles à la végétation, les plantes se fan désséchent & y périssent en assez tems. Elles meurent également, di Priestley, dans l'air commun saturé treux, & plutôt encore dans ce d lorsqu'il est pur & nullement combin toute autre espece d'air ordinaire. O

<sup>(</sup>a) Expér. & Observ. sur diff. esp. d'air, to

coit combien ces sortes d'expériences sont délicates à faire, & combien on doit apporter de précautions pour éviter le concours de l'air atmosphérique.

(65) Si l'air nitreux est un air méphiti- L'air nitr que, nuisible aux animaux qui le respirent, rement a s'il participe en cela à la nature de l'air fixe, il est comme ce dernier antiseptique, & il l'est à un dégré encore plus éminent dons on pourroit tirer un grand parti en quantité de circonstances. Nous devons cette précieuse découverte aux travaux du Docteus Priestlev. & voici comment il s'en explique dans son Ouvrage (a), après avoir rendu compte d'une diminution finguliere de l'air nitreux, occasionnée par un mélange de fer & de soufre, fait dans une masse d'air de cette espece. Ayant trouvé, dit-il, que l'air nitreux souffroit une aussi grande diminution de la part de ce mélange, je voulus éprouver s'il seroit également diminué par les autres causes de la diminution de l'air commun, & sur-tout par la putréfaction. On sait en effet, par nombre d'expériences, qu'il y a plusieurs causes, & particulière-

<sup>(</sup>a) Idem, ibid.

ment les deux que nous venons d'indiquer, qui diminuent singulierement le volume d'une masse d'air ordinaire, renfermée sous un vaisseau donné, & soumis dans cet espace à l'action de ces agens. Dans cette vue, reprend le D. Priestley, je mis une souris morte dans une quantité de cet air (nitreux) que je plaçai près du feu, où la tendance à la putréfaction étoit très-forte. Il y eut dans ce cas une diminution considérable, savoir de cinq & un quart, à trois, & un quart, mais moins grande cependant que ie ne m'y attendois, le pouvoir antiseptique de l'air nitreux ayant arrêté la tendance à la putréfaction, car lorsque huit jours après, ie retirai la souris, je m'apperçus, à ma trèsgrande surprise, qu'elle n'avoit aucune odeur désagréable.

Je pris alors, continue le Docteur, deux autres souris, l'une nouvellement tuée, l'autre mollasse & pourrie; je les mis toutes les deux dans une même jarre d'air nitreux, à la température ordinaire de l'air atmosphérique, dans les mois de Juillet & Août 1762, & cinq jours après ayant observé qu'il n'y avoit que peu, ou même point de changement dans la quantité de l'air, je retirai les souris, & je les trouvai parsaitement exemp-

es de puanteur, même en les découpant en plusieurs endroits. Celle qui avoit été mise dans l'air immédiatement après avoir été tuée, étoit tout-à-fait serme, & la chair de l'autre, qui avoit été mollasse à putride, étoit toujours molle, mais elle n'avoit plus aucune odeur,

Cette observation du Docteur Anglois s'accorde parfaitement avec celle que nous avons faite précédemment (25) en parlant de la vertu antiseptique de l'air fixe. Nous avons en effet observé alors que si l'air fixe arrêtoit les progrès de la putréfaction dans un morceau de chair détachée du corps d'un animal mort, que si cet air détruisoit la sanie purulente dont cette chair étoit couverte; s'il enlevoit la mauvaise odeur qu'elle avoit contractée; s'il lui donnoit un air plus frais & plus vermeil, il ne faisoit point malgré cela rétrograder les progrès de la putréfaction, & ne réparoit aucunement les pertes qu'elle avoit faites antérieurement à son application. Or l'observation du Docteur Priestley confirme parfaitement la nôtre; la souris mollasse & putréfiée conserva son premier caractere, malgré l'action de l'air nitreux, qui s'opposa aux progrès de la putréradica de la composita de la c

is to which is the manual rest, ance in the tax or a Product Angol, enisto - filetino den les nicte. iller are maria incertion zna znin zin. ta e neet en l'Arente trocutions est far common in even far fise. Nos it somer miraan ra ma needenkid ie pur e teller. This hous he toros vant to the train i levie receive kur ifferes represent La remid genalen dans meins einskräfte blisge servis die electrici l'é andonars de célaia a routes tet i l'immage que coutoil procession armed an de armales about 14:0%

Les Asaism hes, comme Tocclere trèsbien encere le D. Prigitar, pourroient peut être tirer parti de ceme proprieté de l'air nitreux, d'autant mieux que les substance animales seroient conservées par ce moyel dans leur état de souplesse naturelle; mais l'expérience seule peut démontrer combies de tems cet avantage pourroit durer.

(66) L'affinité de l'air nitreux avec l'eau Affinité de est assez remarquable. L'eau distillée, dit le D. avec l'eau. Priestley, peut en absorber un dixieme de son volume, en employant le même procédé que nous avons indiqué précédemment pour combiner l'air fixe avec le même fluide; le dernier à la vérité s'y combine bien plus abondamment & bien plus facilement : ausli s'en sépare t-il avec plus de promptitude & de facilité; tandis que l'eau saturée d'air nitreux prend un goût acide & astringent qu'elle conserve très-opiniatrement. Conparez en effet de l'eau saturée d'air fixe & de l'eau saturée d'air nitreux; mettez l'une & l'autre fous le récipient de la machine pneumatique; faites le vuide, la premiere abandonnera facilement son air, & perdrale gout acidule qu'elle aura acquise. L'eau saturée d'air nitreux lâchera dans le même tems une fumée blanchâtre, pareille à celle qui s'éleve quelquefois des bulles de cet air, lorsqu'il vient à se dégager des substances qui le produisent. Les bulles ne s'en éleveront que lentement & difficilement, & l'eau retiendra encore le goût qu'elle aura contracté. Il se diffipera cependant à la longue, si vous l'exposez au contact de l'air atmosphérique.

Il en est de l'air nitreux comme de l'air

fixe, & en général de toute espece d'air méphitique quelconque; il se rétablit par son agitation, & cette observation importante n'a point échappée à la sagacité du Docteur Priestley. J'agitai, dit-il (a), pendant assez long-tems de l'air nitreux dans l'eau, ajoutant de nouvel air de tems en tems, à mesure que la premiere quantité diminuoit. jusqu'à ce qu'il ne restât qu'environ un dixhuitieme de la quantité entiere. Il étoit si salubre dans cet état, qu'une souris vécut dans deux mesures de cet air, plus de dix minutes, sans donner aucun signe de malaise; de telle sorte que je conclus qu'il étoit à peu-près aussi bon que l'air dans lequel on a fait brûler des chandelles . Après l'avoir agité de nouveau dans l'eau, je mis une partie d'air nitreux frais dans cinq parties de cet air, & il fut diminué d'un neuvienne." Je l'agirai encore une troisieme fois, & j'y remis de l'air nitreux, qui le diminua encore dans la même proportion. Je fis la même chose une quatrieme fois avec le même succès; de sorte que si j'eusse répété continuellement le même procédé, il auroit sans doute

<sup>(</sup>a) Expér, & observ. sur diff. especes d'air.

été absorbé en entier. Ces procédés, ajoure le Docteur, furent exécutés dans de l'eau de chaux, sans qu'il se format d'incrustation à la surface.

(67) Un dernier phénomene dont nous parlerons ici, & que l'air nitreux offre à d'un sel am. notre curiofité, c'est la génération d'un sel treux. amnioniacal nitreux, occasionnée par son action sur l'alkali volatil, soit fluor, soit concret, mais en supposant qu'il ait été préalablement mêlé avec une suffisante quantité d'air atmosphérique. L'expérience est on ne peur plus curieuse & plus facile à faire. en employant l'alkali volatil concret, & c'est aussi celui que nous préférons, en procédant de cette maniere.

On introduit dans le creux du bouton B Expérience. d'un long récipient cylindrique de verre A Pl.s, Fig 1. (Planche 5, fig. 1.) un bouchon de liege, qui y tient à frottement, & à travers lequel on fait passer un crochet de fil de métal a. On suspend à ce crochet un nouet de gaze dans lequel on a renfermé une petite quantité d'alkali volatil concret. Le récipient doit être percé sur l'épaule d'un petit trou e, pour donner issue à l'air qu'il contient, à mesure qu'on plonge ce vaisseau dans l'eau de la cuve. On l'y plonge de 4 à 5 pouces



## Essai sur différentes

226

seulement: l'eau s'y éleve à la mêm tandis que l'air s'échappe par l'ou On bouche alors cette ouverture peu de cire molle, & on établit le sur la tablette de la cuve, pour y: de l'air nitreux. Il se mêle aussitôt mosphérique dont le récipient est rempli: il se produit une forte rut bientôt cet air mélangé se confoi l'alkali volatil, on voit un nuage devient de plus en plus épais, & qu pite dans le vaisseau, sur la furfac qui y est encore élevée à quelques hauteur. La densité du nuage au point de faire perdre au récipien parence; bientôt on ne peut plus le foyer de cette précipitation qui jusqu'à ce que l'air nitreux soit si kali volatil.

Si cette expérience se fait assez pour qu'on puisse recueillir la ma cipitée, on trouvera, si on l'exammiquement, que ce n'est autre ch sel ammoniacal nitreux, fait de binaison de l'aikali volatil, non nitreux immédiatement, mais av nitreux engendré par le mélange e treux & de l'air atmosphérique; qu'on veut tenter cetre expérience dans le vuide, & qu'on met 'a!kali volatil, en contact avec l'air nitreux pur, sans aucun mélange d'air atmosphérique, ce phénomene ne se fait point remarquer. Le récipient conserve sa transparence, & le nuage ne se fait point appercevoir.

## SECTION TROISIEME.

De l'Air inflammable.

(68) On entend par air inflammable, un fluide qui se dégage sous forme aérienne permanente, & qui est susceptible d'inflammation, d'où lui vient le nom d'air inflammable.

De tout tems les Chymistes & les Physiciens ont connu & sait mention de cette étonnante vapeur, qu'on n'a rangée dans la classe des airs de dissérentes especes, que depuis les travaux du D. Priestley. Polinière (a), l'un des premiers Physiciens, qui se soit occupé en France de physique expérimentale, parle de l'inflammabilité & de l'expiosion de

<sup>(</sup>a) Expériences physiques.

cette singuliere substance: mais cette rience très-célebre en Physique deput époque, se faisoit d'une maniere bie rente de celle qu'on a imaginée depui pour en augmenter encore la célébri connoissoit peu alors, & on ne soupç pas même toutes les modifications q su lui donner. & on n'avoit aucun de la cause qui produit cette déto foudroyante. On se contentoit de ren: dans un matras affez spacieux & affez deux gros ou environ de limaille de de verser par-dessus, quelques gros vitriolique, un peu alongé d'eau. O choit alors avec le pouce l'orifice d - tras, naturellement rempli d'air atm rique. Bientôt l'acide vitriolique att le ser, le matras se remplissoit de v abondantes qu'on laissoit accumuler un certain point dans le vaisseau. On bouchoit & on présentoit en même son orifice la lumiere d'une bougie vapeurs s'enflammant subitement s soient une déconation d'autant plus qu'elles étoient plus accumulées dans tras. Si on avoit soin de le reboucher tement, les vapeurs se rassembloient veau, pour produire le même effet tems après, & cette expérience se réitétant que l'acide pouvoit agir sur le ser. Dr l'espece particuliere d'air qui fait l'obde cette section, n'est point différente kette vapeur inflammable, & on parvient la procurer d'une maniere très- facile un assez grand nombre de procédés que allons indiquer succintement.

#69) Presque tous les métaux, mais parnliérement le fer, l'étain, les demi-mé- qui fournif-Ex, le zinc sur-tout, fournissent une très- inslammable. Ande quantité de ce principe, lorsque, réats en limaille, on les expose à l'action de cide vitriolique, ou de l'acide marin, l'un Tautre un peu alongés d'eau. Tous les acininéraux, à l'exception de l'acide nienx les acides végétaux bien concentrés, Induisent un effet semblable. La distillation Feu nud dégage encore une quantité trèsfondante de cette espece d'air, lorsqu'on umer à cette opération des substances tirées regne animal, & particulièrement des chesux. Mais celui ci porte avec lui, & exhale 🕯 odeur si pénétrante & si désagréable, a'elle pourroit rebuter l'amateur le plus cu-Eux & le moins délicat.

La calcination des métaux produit un Fet semblable. Elle engendre de l'air inflammable, mais il faut employer à cette opération ceux des métaux, ou des demimétaux qui en fournissent le plus abondamment par le moyen des acides, car les autres métaux, traités de la même maniere, ne produisent en grande partie que de l'air fixe. Il faut donc choisir à cet effet le fer. l'étain, le zinc, & cette opération peut le faire de différentes manieres. Voici la plus simple & la plus commode en même tems. On renferme le métal qu'on veut traiter, dans un canon de fusil, & on place celui-ci entre les charbons d'une fournaise, ou d'une forge. On anime l'activité du feu avec un bon soufflet, & on reçoit le produit qui s'en échappe dans des vaisseaux remplis d'eau ou de mercure. On peut encore très bien employer à cer effet l'action du feu solaire concentré par le moyen d'un miroir ardent, ou d'une forte loupe. Nous préférons pour nos expériences ordinaires l'effervescence occasionnée par le mélange de l'acide vitrio lique & de la limaille de fer, parce que œ procédé est beaucoup plus simple & plus facile à pratiquer, & qu'il fournit une quantité très-abondante d'excellent produit: dans ce cas, comme dans les précédens, l'air qui se dégage, porte avec lui une odeur pénétrante assez désagréable, & elle est d'autant plus forte, que cet air est meilleur & plus susceptible d'inflammation. Cette odeur varie cependant un peu à raison du procédé qu'on employe, & de la substance qu'on soumet à cette épreuve. On observe encore quelqu'autres variétés que nous laisserons de côté, parce qu'elles n'influent en rien sur la qualité essentielle & caractéristique de ces sortes de produits. Malgré en effer toutes les variérés qu'on a pu observer jusqu'à présent dans leurs qualités, il n'en est pas moins constant que c'est essentiellement le même être, un fluide extrêmement inflammable, qui produit constamment les mêmes effets dans la multitude d'épreuves auxquelles on peut le soumettre; & tout nous porte à croire qu'il en est des différens airs inflammables qu'on peut se procurer par la variété des moyens que nous nous sommes contenté d'indiquer, comme des différentes especes d'Ether. Tous produits par un mélange d'esprit - de - vin avec différens acides, ils ont tous à la vérité des qualités sensibles qui les distinguent; mais il est comme démontré que c'est, malgré cela, essentiellement la même substance, unique dans sa nature: au reste, cette question trèscurieuse en elle-même n'est point du ressort

de notre Ouvrage. C'est un problème que nous proposons à résoudre aux Chymistes qui voudront s'occuper de l'analyse de ces variétés. & fixer d'après leurs recherches l'état des différentes especes d'air inflammables qu'on peut se procurer, en variant les procédés & les substances dont on peur les retirer.

Maniere de de l'air inflammable.

(70) Veut-on se procurer abondamment se procurer de cette espece de fluide: voici la méthode que nous suivons.

On renferme dans un flacon de pinte, percé sur l'épaule, comme celui que nous avons décrit en parlant de l'air fixe (a), deux ou trois gros de limaille de fer, bien pure & bien nette, & nous préférons celle qu'on ramasse chez les Epingliers, comme moins sale & moins remplie de corps étrangers que celle qu'on ramasse chez les Serruriers, On ferme exactement ce flacon avec un boilchon de liege, traversé d'un tube communiquant, semblable à celui que nous avons pareillement indiqué pour transmettre l'air fixe du flacon où il se dégage dans le récipient qui le reçoit : on dispose également cet appareil, de maniere que l'extrêmité extérieure du tube communiquant soit renfermée dans l'échancrure b de la tablette de la cuve

(Pl. 1, Fig. 1.) & noyée dans l'eau dont cette tablette est recouverte; en un mot, on procede ici de la même maniere qu'on opere pour l'air fixe, à la différence seule des matériaux. On verse par l'ouverture faite sur Pépaule du flacon de l'acide vitriolique un eu alongé d'eau, & on laisse cette ouvere libre pendant quelques momens. L'acide fur le fer, l'effervescence commence, le ien se dégage & pousse devant d'air atmosphérique dont le flalui empli. Dès que l'air inflammable bur, on le reconnoît à sa maupaffe On bouche l'ouverture du flacon vaile e ceau de mastic de Vitrier, ou avec t pece de petit matelas fait d'un toffe replié en plufieurs doubles, le produit dans des flacons ordi-& on re a soin de bien fermer dans l'eau de naires t de les redresser dans l'air libre. h est de ce fluide comme de ceux avons parlé précédemment. Diaastique, susceptible de condensade raréfaction, on le prendroit à ur de l'air ordinaire, & il conserve mment cette forme; mais fi on vient iminer ses propriétés, on saisst facilement les différences qui le distinguent de ce dernier, & qui ont fait croire à plusieurs Physiciens, qu'une masse donnée de cette espece d'air ne contenoit point un atôme d'air proprement dit; proposition fort hasardée, & qui se trouve contractée par nombre de faits plus décisifs les uns que les autres.

Outre l'odeur forte & pénétrante qui distingue l'air que nous appellons inflammable, de l'air atmosphérique, qui n'est nullement odorant par lui même, mais seulement dans certaines circonstances, comme par exemple lorsqu'il est chargé des parties odorantes ou de l'esprit recteur des plantes, l'air inflammable differe de ce dernier par nombre de propriétés qu'il est important de connoître.

Différences entre l'air inflammable & 1º. Sa pefanteur spécifi-que est différente.

Il est 12. incomparablement plus léger; mais il s'en faut de beaucoup que cette dif-Pair commun férence soit aussi sensible qu'il a plu à M. Cavendi/ch & à plusieurs autres de la publier. Ils prétendent que la pesanteur spécifique de ces deux especes d'air est dans le rapport de 10 à 1, c'est-à-dire, que l'air inflammable est dix fois plus léger que l'air ordinaire. Cette erreur procede sans doute. comme nous l'avons déja observé précédemment, par rapport à l'air fixe (13), de l'inexactitude du procédé qu'ils ont suivi pour comparer ces deux fluides; car il est

démontré par une suite constante d'expériences faites avec beaucoup de foin, que la plus grande différence qu'on trouve dans la pesanteur spécifique de ces deux especes de fluides, n'excede pas le rapport de 6 à 1; & il en est à ce sujet, comme de l'air fixe, dont la pesanteur spécifique varie suivant nombre de circonstances dont il seroit assez difficile de rendre parfaitement raison. Toujours est-il vrai de dire que la pesanteur specifique de l'air atmosphérique est beaucoup plus grande que celle de l'air inflammable; & on s'en assurera avec exactitude, en comparant le poids de deux volumes égaux de ces deux especes d'air, & en procédant de la maniere que nous avons indiquée précédemment (13), en parlant de la pesanteur spécifique de l'air fixe.

2°. Une autre différence qui distingue en- 2°. L'air incore l'air inflammable de l'air proprement méphirique. dit, c'est sa qualité méphitique : il l'est au suprême dégré. Les animaux qui le respirent y périssent sur-le-champ; & ce qui doit paroître plus surprenant encore, c'est que, malgré son extrême inflammabilité que nous constaterons plus bas, il est incapable d'entretenir la lumiere ou la combustion des substances embrasées. Les bougies allumées s'éteignent dans son atmosphere; les

charbons ou les morceaux de bois embrásés y languissent sur le-champ, & finissent en très peu de tems de brûler.

bservation r fon in-

Pour rendre raison de ce phénomene qu'on r 10n in-immabilité pourroit regarder comme un paradoxe, nous observerons que cet air n'est point inflammable en soi, si on peut s'exprimer ainsi, qu'il n'est susceptible de cette propriété que par son mélange, ou son contact avec l'air commun : ou mieux, il en est de cet air comme de tous corps combustibles quelconques. Il exige comme ceux ci le concours, ou le contact de l'air proprement dit pour s'enflammer. On sait & on démontre en Physique, que si on tire facilement des étincelles très-vives & très-nombreuses d'une pierre à fusil, qu'on frappe avec un morceau d'acier, lorsqu'on fait cette expérience en plein air, on sait, dis je, que ces étincelles deviennent moins vives, moins nombreuses à proportion qu'on raréfie l'air qui enveloppe la pierre à fusil. C'est ce qui se passe comme nous l'avons démontré (a), lorsqu'on établit la pierre à fusil & le briquet sous le récipient de la machine pneumatique. On voit les étincelles devenir plus rouges, moins nombreuses, à proportion que l'air se rarésie

<sup>(</sup>a) Elém. de Phys. théor. & exp. tom. 4.

dans le récipient, & on les voit à la fin disparoître, malgré les coups réitérés de l'acier contre la pierre, lorsque le vuide est totalement fait sous ce récipient, d'où l'on conclut que le concours de l'air atmosphérique est indispensablement nécessaire pour la production & pour l'entretien du feu. Il en est de même par rapport à l'air inflammable. quelque susceptible qu'il soit d'inflammation, comme nous le démontrerons plus bas; il ne s'enflamme que par le concours de l'air atmosphérique, ou de l'air proprement dit. Le Docteur Priestley en a fait passer plusieurs fois à travers un canon de fusil rougi, sans qu'il se soit enflammé; il a fait détonner de la poudre à canon dans des vaisseaux clos, remplis de cette espece d'air, & l'embrasement de la poudre n'a point allumé la masse d'air ambiante: mais voici une expérience très-simple & qui prouve tout à la fois que cet air ne peut brûler sans le concours de l'air, & qu'il brûle très-facilement, lorsqu'il est en contact avec l'air ordinaire.

Ayez un petit globe de crystal A (Pl. 5. Expérience. Fig. 2.) d'environ trois pouces de diametre Pl.5, Fig. 2. & d'une ligne au moins d'épaisseur pour qu'il puisse résister à l'expansion de la masse d'air qu'il doit contenir; que ce globe ait une

ouverture d'un demi-pouce de diametre on environ, & que cette ouverture se termine par un col assez sort & assez long, pour qu'on puisse y introduire & y mettre à frottement un bouchon de liege ab, percé dans toute sa longueur d'un trou d'un quart de ligne on environ.

Remplissez d'eau ce globe, & après l'avoir établi sur la tablette de la cuve, introduisez-y de l'air inflammable très-pur, sans aucun mélange d'air commun, & remplissez-le bien de ce fluide. Bouchez-le ensuite dans l'eau de la cuve, tenez-le par le col & apportez-le en plein air dans une situation renversée, c'està-dire le col en bas. Dirigez, ou faites diriger sur le fond du vaisseau un faisceau de lumiere, ramassé par une loupe d'un foyer assez court, de façon que le foyer de la loupe se porte yers le milieu du globe. L'air inflammable qu'il renferme s'échauffera, se dilatera, & s'échappera en partie par l'ouverture du bouchon; mais il ne s'allumera point; retirez pour quelques momens la loupe, laissez refroidir cette masse d'air: elle se condensera, & à mesure qu'elle se condensera, l'air extérieur ou l'air atmosphérique viendra remplacer l'air inflammable qui se sera évacué. N'attendez point qu'il se soit introduit une grande quantité de

set air, dans l'intérieur du ballon; exposez-le de nouveau à l'effet de la loupe; au premier . instant où les rayons pénétreront le globe, la masse d'air inflammable; mêlée d'air atmosphérique, s'enflammera & chassiera le bouchon avec effort : cette expérience est délicate à faire; elle exige une circonstance de temps, qui ne se prête pas toujours aux desirs de l'a-. mateur, & nous croyons devoir prévenir qu'elle peut devenir dangereuse entre des mains mal-adroites, qui laisseroient accumuler une trop forte dose d'air atmosphérique dans l'intérieur du ballon : nous en don-: nerons la preuve par une autre expérience du même genre, que nous indiquerons plus bas.

Cette expérience prouve manifestement que l'air inflammable suit la loi générale de tous les corps combustibles & inflammables; qu'il ne peut s'enflammer que par le concours de l'air atmosphérique.

(72) Combinée avec de véritable air, cette substance présente une diversité de phéno- de son in-flammation, menes qu'il est important de bien distinguer. Son inflammation se fait sans aucune explofion sensible, & cet air brûle très-lentement, lorsqu'il n'a qu'un petit contact avec l'air commun. C'est ce qui arrive par exemple, lorsqu'on en remplit une bouteille dont le

goulot est un peu étroit, & qu'après l'avoit bouchée, pour qu'il ne se dissipe point dans l'atmosphere, à raison de sa moindre pefanteur spécifique, on la débouche ensuite, en présentant une lumiere à son orifice. Dans ce cas, il n'y a que la portion d'air inflammable, qui se présente à l'ouverture de la bouteille, qui se trouve en contact, & légérement mêlé à l'air atmosphérique qui s'enflamme, & l'explosion qui se fait au premiet moment de l'inflammation est à peine serfible. L'air contenu dans la bouteille continue à brûler, par l'accès qu'elle offre à l'air extérieur qui y pénétre à raison de la consonmation de l'air inflammable, & du vuide que cette conformation produit. Mais comme ces deux fluides ne sont point mêlés, l'ustion de l'air se fait lentement & sans bruit, & la flamme persévere pendant un certain tems.

Elle se feroit beaucoup plus promptement, & l'explosion seroit plus sensible, si au lieu de rensermer l'air inflammable dans une bouteille d'une aussi petite ouverture, on le rensermoit dans un vaisseau cylindrique, ouvert de tout son diametre; parce que dans ce cas, le contact de l'air extérieur seroit proportionnellement plus grand.

La rapidité de l'inflammation & de la combustion de cette espece de fluide paroît donc dépendre, & dépend effectivement, nonseulement de sa combinaison avec l'air ordinaire, mais encore de la proportion selon laquelle on fair cette combination; or cette proportion varie suivant la qualité de l'air inflammable & suivant celle de l'air ordinaire qu'on combine avec lui : plus l'air atmosphérique est pur, moins il est chargé de parties hétérogenes qui alterent sa constitution, & qui ne concourent nullement à l'inflammation des corps combustibles, plus la proportion de celui-ci doit être moindre, toutes choses égales d'ailleurs, c'est à-dire l'air inflammable étant le même, ou de même qualité.

En supposant l'air ordinaire autant pur qu'on puisse le respirer sur la surface de notre globe, & l'air inflammable de bonne qualité, l'expérience a constaté qu'il faut mêler ces deux especes de fluides dans le rapport de 2 à 1, c'est à-dire, qu'il faut rensermer dans le même vaisseau deux tiers d'air armosphérique, & un tiers d'air inflammable, & alors l'inflammation du mixte se fait avec la plus grande rapidité possible, & elle est accompagnée d'une sorte détonnation.

Cette expérience se fait de différentes manieres. Pendant long-tems nous nous formes servis d'une bouteille ordinaire de chapine, mesure de Paris, remplie de ces deux especes de fluides. Nous la bouchions dans l'eau de la cuve ; transportée ensuite au dehors, on ouvroit fon bouchon, & onapprochoit une bougie allumée du goulot de cette bouteille. L'air prenoit feu & faisoit explosion: mais le peu de résistance qu'il éprouvoit à son expansion, diminuoit d'autant le bruit de cette explosion, & elle n'étoit pas à beaucoup près aussi forte qu'elle le peut être actuellement depuis l'invention ingénieuse de M. de Volta, dont nous avors fait mention dans le quatrieme volume de nos Elémens, au sujet de l'Electrophore, autre invention du même Auteur & non moins ingénieuse que celle dont il est ici question. Nous les réunissons même toutes les deux dans cette expérience, & elles servent conjointement à prouver que l'air inflammable est susceptible d'une forte détonnation, & en même tems que c'est de tous les êtres connus jusqu'à présent, celui qui paroît le plus inflammable. Il l'est en effet bien plus que l'éther qu'on regardoit auparavant comme ...

une liqueur inflammable au suprême dégré. Or, tous ceux qui sont habitués à faire des expériences sur l'électricité, savent qu'il saut une certaine énergie dans une étincelle électrique, pour qu'elle puisse enslammer l'éther.

Nous n'avons jamais pu l'enflammer avec La meilleure étincelle, produite par un Electrophore de 6 pouces de diametre, & cette érincelle est plus que suffisante pour enflammer, & faire déronner une combinaison d'air inflammable & d'air ordinaire, & voici la forme que nous avons cru devoir donner à notre appareil, dont nous devons l'idée à M. Volta, ou, pour parler plus exactement, à M. Barbier, Commissaire des Guerres à Strasbourg, qui s'occupe avec les plus grands succès, des objets les plus importans de la Physique. C'est à l'amitié dont il nous honore que nous dûmes, fong-temps avant qu'on en fût instruit en France, la connoissance de cette ingénieuse machine.

Le changement que nous avons întroduit dans sa forme, ne sert qu'à la rendre plus agréable & plus commode dans le service, sorsqu'on suit la méthode de M. Volta pour la mettre en jeu.

Expérience. Pistolet à air de M. Volta. P1.5, Fig.3.

A (Pl. 5. fig. 3.) est un vase de cuivre un peu épais, monté sur un pied b, creusé en des sous en forme d'entonnoir, & ouvert d'un trou de 8 à 9 lignes, qui pénétre dans la capacité du vase. Il est fermé en dessus par un bouchon de même matiere, qui se monte à vis, & sous l'épaulement de laquelle on a foin de placer un cuir gras. Ce bouchon estpercé dans son milieu, d'un trou dans lequel on mastique un petit tube de verre a b; celuici recoit un fil de métal courbé en dedans c de, & terminé à ses deux extrêmités par deux petites boules de même métal. La boule p doit être placée de maniere que le vase étant fermé, elle ne soit éloignée de deux lignes, ou environ, du fond du vaisseau; il faut aussi que le sil de métal soit exactement massiqué dans le tube, afin que l'air ne puisse s'échapper par ce canal. L'ouverture opposée qui se trouve au pied du vase, doit être bien calibrée dans toute sa profondeur, ou un peu conique, si on l'aime mieux, asin qu'elle puisse se boucher à force avec un bouchon de liege. Telle est en deux mots toute la conftruction de cette machine que M. de Volta appelle son pistolet à air inflammable, parce qu'il y ajoute une espece de canon dans lequel il renferme une balle de mousquet;

mais nous avons cru devoir exclure cette derniere partie de notre machine, pour éviter tout accident: le bruit de l'explosion qui chasse le bouchon de liege sussit pour faire connoître l'essort que peut produire une masse d'a r qui s'enslamme aussi brusquement.

On conçoit, d'après la construction seule de la machine, que la masse d'air renfermée dans ce vaisseau doit être allumée par une étincelle électrique. La tige c d e isolée dans un tube de verre, & terminée par les deux boules o & p, indique affez cette destination. Ceux qui favent qu'une étincelle électrique éclate dans toutes les solutions de continuiré qu'elle rencontre dans le conducteur qu'on électrise, conçoivent la raison pour faquelle la boule p, qui termine intérieurement la tige, est éloignée du fond du vaiffeau à la distance de deux à trois lignes : ils conçoivent en effet que si on vient à tirer une étincelle électrique avec la boule o, la matiere électrique se transmettra & parcourra toute la longueur de la tige c d e, pour venir éclater de la boule p contre le fond du vaisseau : or, c'est cet éclat, cette étincelle pétillante dans l'intérieur du vaisseau, qui doit allumer la masse d'air dont il doit être auparavant rempli. Toute la difficulté

consiste donc maintenant à charger le vaifseau A, à le remplir convenablement d'air inflammable combiné avec l'air commun. On conçoit, qu'en suivant la méthode ordinaite de faire passer l'air d'un vaisseau dans un autre, en remplissant d'eau ce dernier, cette eau pourroit nuire au succès de l'expérience, non que l'eau nuise à la transmission du fluide électrique, puisque c'est un des bons conducteurs qu'on puisse employer ! cet effet; mais en ce que le fond du vaifseau & la boule p étant humides, il pourroit se faire que l'étincelle fluât, si on peut s'erprimer ainsi, sans éclater : il faut donc nécessairement trouver un moyen de rempir le vaisseau A, sans y porter la moindre humidité: or, ce moyen est très-simple, & c'est M. de Volta qui nous le fournit.

On remplit le vaisseau A avec du millet, & on l'en remplit à près de moitié de sa capacité; le reste demeure vuide, ou mieux rempli d'air atmosphérique: il s'en trouve encore de disséminé entre les parties de millet, & il faut autant qu'il est possible d'en juger, que ces deux masses réunies égalent les deux tiers de la capacité du vaisseau: il ne reste donc plus alors que le tiers de cente même capacité à remplir d'air instammable.

Pour cet effet, on a un flacon à gouleau renversé, rempli de cet air : on ouvre le flacon & on le renverse dessus le pied du vaisseau A: sa cavité recouvre entierement & renferme la bouche du flacon : le millet se précipite dans celui-ci, & l'air inflammable qui s'en échappe prend la place du miller. Dès que l'opération est finie, on bouche le vaisseau A & le flacon: celui ci avec son bouchon que nous supposons de crystal, Pautre avec un bouchon de liege qu'on y fait entrer à force, & le pissolet est chargé. On conçoit l'avantage du pied de notre machine; & on voit, qu'outre l'élégance de La forme à laquelle il concourt, il sert à empêcher que le millet ne tombe par terre; il le dirige nécessairement dans le flacon dont il embrasse entierement le col.

Cette préparation faite, on électrife le plateau réfineux de l'Electrophore, & on pose dessus le chapeau ou le conducteur; on prend d'une main le vaisseau A, dans une situation renversée, c'est-à-dire le pied en haut, perpendiculairement ou obliquement au plasond de la chambre: de l'autre main, on souleve le chapeau de l'Electrophore pour l'approcher de la boule o du vaisseau A. L'étiscelle part, l'air s'allume,

proville le bouchon au defiors à découne avec fince. Il ne lerrit point prudent de le meure au devant du bouchon : quelque évez qu'il foit. Il els chaffé avec allès de force pour faire imprefilon sur les corps qu'il vient francer.

Un Amareir de S. Quentin a trouvé une méthade par fimale encare & plus commode, de charger d'air inflammable un vaiffeau de certe einem : le feul defeit qu'on ruiffe nprocher a cette méthode , a est de ne posvoir combiner les deux elbeces d'air nécelfaires a la determation , felon les proportions requires pour que cette déconnation foit aufii forte qu'il ele rolliole : roici l'article de la Lettre me M. Neres, fils , Receven-General a S. Diennin , m'ecrivit a ce fujet: " Vorre subolet a air infammable, mos cher Maitre, a flit legistion chez pos Amareurs, à dela il y en a un d'executé fur foi modele; mais le possesseur qui n'a pour tout appared culume bouteille toncée, recoit fon air inflammable dans une vessie: le robinet de la vesse porte une espece de canule à vis : il fair entrer l'extrémité de cette canule dans l'ouverture du pistolet; & en pressant bruievement la veffie, il injecte une bouffée

d'air dans le pistolet : aussitot il le bouche

de son bouchon de liege, & le voilà chargé. L'expérience réussit très-bien, & on a sa graine de reste.

Cet effet, qui seroit même plus sensible, Observation comme nous l'indiquerons plus bas, en mê- perience. lant, selon de justes proportions, de l'air plus pur encore que l'air atmosphérique avec de l'air inflammable, devient de plus foible en plus foible, comme nous l'avons observé précédemment, en mêlant avec le même air inflammable un air moins pur & plus chargé d'émanations vicieuses que l'air atmosphérique, que nous avons supposé aussi pur qu'il soit possible de se le procurer. La difficulté de l'inflammation & la foiblesse de la détonnation augmentent à proportion de l'infalubrité de l'air qu'on emploie; & si on avoit un moyen assez exact de mesurer l'intensité de ces effets, on pourroit très-bien se servir encore de ce procédé, pour juger de la salubrité de l'air. Ce déchet devient tel, que si on mêle avec l'air inflammable de l'air tour-à-fait méphitique, de l'air fixe, par exemple, bien pur : en duelque proportion qu'on fasse ce melange, l'air inflammable, ou le mixte, ne peut s'allumer. C'est un fait dont je me suis assuré plusieurs fois, & notamment une fois avec un de nos plus cé-

lebres Chymistes, M. Macquer, qui me marqua le plus grand intérêt de bien constater ce fait.

Cette expérience est on ne peut plus délicate à tenter, & c'est une observation que nous croyons devoir faire en faveur de ceux qui n'ont point assez de patience pour prendre toutes les précautions nécessaires au succès des expériences qu'ils veulent répéter. On ne peut la faire comme il faut qu'avec une bouteille ordinaire. On la remplit d'eau bien exactement, & on la remplit ensuite, avec toutes les précautions possibles, d'air inflammable & d'air fixe, sans qu'il s'y infinue la moindre portion d'air atmosphérique. Il faut en second lieu que l'ouverture de la bouteille soit fort étroite, & que le bouchon de liége dont on la ferme ne soit point trop serré, pour qu'on puisse l'enlever sans agiter la bouteille & donner accès à l'air atmosphérique. Il est inutile de recommander ici la pureté de l'air fixe. On conçoit, sans qu'il soit nécessaire de le dire, toute l'importance de cette condition.

(73) On voit manisestement, d'après ce que nous venons de saire observer, 1°. que ce sluide désigné sous le nom d'air inflammable, ne peut s'allumer que par le concours

de l'air proprement dit, & même par le concours de la portion véritablement aérienne qui se trouve dans une masse d'air prise à volonté dans toute partie quelconque de l'atmosphere.

20. Que c'est, de toutes les substances que nous connoissons jusqu'à présent, la plus inflammable, puisqu'elle n'exige, pour son inflammation, que la plus foible étincelle électrique, qui ne suffiroit point pour enflammer toute autre substance. Or, nous observerons à ce sujet, que quoique le fluide électrique ait la faculté d'embrasser une masse donnée d'air inflammable, il ne peut produire cet effet qu'autant qu'il éclate en forme d'étincelle dans cette masse d'air. Quelque abondante que soit la matiere électrique, son effer devient nul dans toute autre circonstance; & c'est une observation assez curieuse que nous devons à M. Chaussier. Elle est consignée dans un Mémoire qu'il lut sur cette mariere à l'Académie de Dijon, & qu'on peut facilement confirmer pat l'expérience suivante.

Remplissez d'air une grande vesse A (Pl. Expèrience 5, fig. 4.), & le procédé est on ne peut plus que fi la plus simple. Plongez dans la cuve le récipient C celle électrique fusse. (Pl. 1, fig. 6.), son robinet D étant ouvert, pour enslam-

mer l'air in il se remplira d'eau : fermez ce robinet, & fammable, il' point explo-

ne peut l'être amenez le récipient plein d'eau sur la tablette par une forte dose de cette de la cuve pour y faire passer de l'air instammatiere, lors-qu'ellenessit mable que vous fabriquerez à ce dessein dans un flacon garni de son tube communiquant. Pl.g. Fig. 4. Lorsque le récipient sera presque rempli de cet air, montez sur son robinet celui de la vessie A, que vous aurez encore eu soin auparavant d'évacuer d'air atmosphérique, en la pressant convenablement entre vos mains & en la tordant. Dès que le récipient sera entierement plein d'air, ouvrez les deux robinets; l'air qui continuera de passer sous le récipient, se portera dans la vessie & la tuméfiera. Si vous ne voulez rien perdre du produit, & si vous voulez profiter de l'air dont lerécipient reste continuellement rempli, plongez le dans la cuve, l'eau s'y élevera & obligera la masse d'air à refluer & à s'élever dans la vessie pour achever de la remplir. Lorsqu'elle en sera pleine, fermez le robinet & la vessie, & dérachez la de dessus le récipient. Montez alors sur son robinet B le tube de cuivre CD, au bout duquel vous viserez 'd'abord l'ajutage a, qui se termine en une pointe assez aiguë. Approchez cet ajutage du conducteur d'une grande machine électrique: ouvrez le robinet B & pressez modérément la vessie entre vos mains: l'air inflammable dont elle est remplie se portera sur le conducteur abondamment chargé d'électricité; mais comme ce fluide ne pourra éclater entre le conducteur & l'ajutage a, cet air ne s'enflammera pas. Il n'en fera point ainsi, & il s'enflammera sur le champ, si vous substituez à l'ajutage a, la petite boule b, percée selon son axe; elle tirera une étincelle du conducteur, & cette étincelle allumera la portion d'air qui s'échappera de la vessie. Si vous pressez celle-ci entre vos mains. l'air fortira plus abondamment, & fera un ier enflammé qui s'étendra à la distance de sept à huit pouces. Cette flamme très-rare & blanchâtre à l'extérieur, paroît verdâtre vers l'orifice de la boule, & entourée d'une lumiere rouge plus ou moins foncée.

Cette expérience fournit à M. Chaussier, fon Auteur, une observation assez bien vue sur les avantages déja bien connus des pointes qu'on éleve au-dessus des édifices pour les préserver des ravages de la foudre. Quoique l'air rensermé dans la vessie, dit-il, air la plus grande disposition à prendre seu, quoique la pointe soutire continuellement & avec force le fluide électrique, cependant comme elle le transmet sans explosion, l'air

ne peur s'enfiammer; & de même que la danger de la foodre conclute dans l'éclat, ainfi l'inflammation de cette espece d'air dépend du choc & de la collision de l'étincelle électrique.

Des varients qu'on obles ve des la firmme de l'air inflanmable.

(74) La couleur que prend la flamme de l'air inflammable, est assez constante, lossez que cet air est pur, ou lorsqu'il n'est combiné qu'avec de l'air atmosphérique très-pur luimème, & elle prend comme celle d'une bougie la sorme d'un cône alongé. On remarque vers sa base une couleur verdètre, comme nous venons de l'indiquer dans l'expérience précédente, & cette couleur sorme de même un petit cône rensermé au centre du cône extérieur & alongé, produit par la totalité de la masse enslammée.

Mêlé avec différentes especes d'air, on obferve des variétés assez remarquables dans la couleur de cette flamme; & pour les observer comme il faut, on se sert très-avantageusement d'un vaisseau cylindrique de crystal de 12 à 15 lignes de diametre, & d'un pied au moins de hauteur; afin que la masse d'air ne soit point trop promptement consommée, & qu'on puisse la voir brûler pendant que que temps.

Combiné avec de l'air atmosphérique,

shlogistiqué, la stamme devient d'un rouge plus pâle; mélé avec de l'air nitreux, la coueur verte qu'on observoit précédemment ru centre de la flamme rouge devient d'une couleur tirant fur le bleu, & la couleur rouge est plus foible.

Cette flamme est plus languissante, plus pale, & la couleur revient au verd, lorsqu'on mêle l'air inflammable avec une petite portion d'air atmosphérique & d'air fixe, de celui qui s'est décomposé en partie par son séjour sur l'eau; car nous avons déjà observé que l'air inflammable perdoit la propriété de s'enflammer, lorsqu'il étoit mélangé avec de l'air fixe très-puraces sorres d'expériences sont très-délicates à faire, & elles exigent certalnes proportions dans le mélange qu'il faut étudier avec soin, & elles pourront fans doute par la suite conduire à de nouvelles découvertes, que nous ne devons attendre que des amateurs qui peuvent librement disposer de leur temps.

(75) Quoique la flamme de l'air inflam- De la variété mable paroisse très-rare, elle jouit néanmoins d'une très-grande activité; & nous avons plus flammable. d'une fois allumé des bûches en les présentant à une flamme de cette espece, qui s'élançoir par la rubulure d'une vessie remplie d'air

inflammable. M. Neret dont nous venons de faire mention, l'un des amateurs les plus inftruits & les plus industrieux que je connoisse, est le premier qui ait remarqué la singuliere activité de cette flamme; & guidé par un génie particulier qui l'entraîne toujours ven les applications, il se servit tres - avantageusement de cette activité pour construire un réchaud, très-propre à suppléer à l'esprit-de-vin, dont on se sert communément sur les tables; nous en donnerons l'idée d'après la description de l'Auteur même, qu'on trouve dans le Journal de l'Abbé Rozier (a).

Une plaque ronde de métal de 8 à 10 pouces de diametre, en fait le fond : elle a des bords élevés de dix pouces, sur lesquels s'ajuste un couvercle de même matiere, & qui s'y emboîte solidement. Entre ces deux plaques, il y en a une autre, dont le diametre est moindre d'un demi pouce : celle-ci est attachée à la plaque du fond, par la partie supérieure de trois ressorts à boudin, placés en triangle, & soudés eux-mêmes au sond du réchaud; en sorte que cette petite plaque est toujours poussée contre le couvercle, par les ressorts qui la portent.

<sup>(</sup>a) Journal de Physique, Jan. 1777.

Pour faire usage de ce réchaut, on introduit entre le couvercle & la plaque mobile, une large vessie qui contient de l'air inflammable. Le petit robinet joint à cette vessie, passe par un trou pratiqué au couvercle; & tout aussitôt qu'on tourne la clef du robinet, & qu'on présente une bougie allumée à l'air qui s'en échappe, on voit paroître une flamme bleuâtre très-vive, & qui dure en proportion de la capacité du réservoir. l'air étant toujours déterminé à fortir, par la pression qu'il éprouve dans l'intérieur du réchaut. Ma vessie, ajoute M. Neret, en contient pour 8 à 10 minutes; il y a ici deux attentions indispensables: l'une, que la vessie ne soit mise en place qu'à moitié pleine, pour qu'elle prenne bien la forme du réchaut; l'autre, que l'ajutage, qui se monte à vis sur le robinet, soit percé d'un trou extrêmement petit, sans quoi la flamme dureroit trop peu, & l'instrument ne pourroit rendre aucun service. Quatre pieds contournés avec grace, & relevés de trois pouces au-dessus du couverc e, servent à soutenir les plats, & procurent un accès assez facile à l'air ambiant, pour entretenir la flamme de l'instrument.

(76) Grande dispute entre les Physiciens Effet de l'eau ut l'air infur l'absorption de l'air inflammable par l'eau, finimable.

ou mieux sur l'action que ce liquide exerce contre l'air inflammable, lorsqu'on les agite ensemble dans un même vaisseau. Les uns prétendent que l'air inflammable se décompose, se purisie & peut, par ce procédé, devenir propre à la respiration. Les autres soutiennent le contraire; d'autres prétendent que cet effet a lieu, lorsqu'on fait cette expérience dans des vaisseaux ouverts, mais dont l'ouverture est noyée dans une grande masse d'eau, & qu'il n'a point lieu, que l'air inflammable ne se décompose point, & conséquemment ne se purifie point, lorsqu'on tente cette expérience dans des vaisseaux fermés, selon notre méthode de saturer d'air fixe une masse d'eau donnée (36); en sorte qu'il paroltroit naturel de conclure avec ceux-ci, que l'air inflammable se décompose dans le concours de l'air atmosphérique ambiant. Nous avons tenté cette expérience de différentes manieres; nous nous fommes même rebutés plus d'une fois à la faire de ces deux façons différentes, & jamais nous ne sommes arrivés à un résultat assez certain pour confirmet l'opinion de ceux qui prétendent que l'air inflammable puisse être veritablement absorbé par l'eau, & se purifier par le lavage. Mais comme notre mal-adresse ne doit point con-

trebalancer des faits qui nous sont annoncés par des Savans dont nous ne pouvons contestet la bonne foi, nous aimons mieux croire que nous ne nous y sommes point encore pris d'une maniere convenable, & nous aimons mieux nous en rapporter à l'autorité du D. Priesley, qui nous assure être parvenu à purisser cet air. & à lui saire perdre sa qualité méphitique en le lavant dans une très-grande masse d'eau; ce qui nous a été confirmé par l'Abbé Fontana, & plus particulièrement encore par M. Sennebier, Savant distingué dans la République des lettres, & Bibliothécaire de la République de Genève. Il nous écrivoit à ce sujet vers la fin de l'année 1777, qu'il ne pouvoit parvenir à absorber l'air inflammable, lorsqu'il le renfermoit avec une masse d'eau dans un flacon bien bouché, quelqu'agitation qu'il lui procutât, mais qu'il l'absorboit assez bien lorsqu'il tentoit cette expérience dans sa cuye, après avoir renfermé l'air sous un récipient dans lequel il laissoit une masse d'eau communicante avec celle de la cuve; il nous écrivit quelque temps après qu'il avoit déconvert la cause de cette différence, & qu'il se proposoit de donner dans peu une théorie satisfaisante de ce phénomene, & de tous ceux qui concernent ces sortes de fluides. Je suis

parvenu, me dit-il, dans une lettre d du 8 Avril 1778, à présenter ces phénom de maniere qu'ils offrent une théorie c plette, ou du moins une chaîne de prot tions qui me paroissent découler de quel principes, & former un tout systèmat Nous ne pouvons que bien espérer des tra 'd'un homme aussi instruit, & qui n'avan aucun fait dont il n'ait bien constaté l'e tence auparavant; nous nous en tiendre en attendant ces nouveaux éclaircissem aux faits rapportés par le D. Priestley, & fera d'après ce savant Physicien, que nous ·lerons ici de la maniere de rétablir l'air flammable, de le purifier, & de le rei respirable.

Cet air, dit le D. Anglois, agité pen long temps dans l'eau, y perd son instambilité; mais l'eau qui le décompose, & lui fair perdre son caractere distinctif, n charge point de cette espece d'air, cor elle se charge de l'air fixe, ou de l'air nitre elle n'est nullement aérée, & elle n'acqu par ce procédé aucun caractere particul ce qui prouve que si elle dénature à la lor l'air instammable, elle n'a point avec c cette espece d'air la même affinité, la me vertu combinatoire. D'où il suit qu'on s

conserver pendant long-temps sur l'eau, de l'air inflammable, sans qu'il perde aucune de les propriétés, ce qui-ne peut se faire, lorsqu'il s'agit de conserver de l'air fixe, ou de l'air nitreux. Leur extrême affinité avec l'eau ne permet pas d'employer pareil moyen pour les conserver; en peu de temps ils seroient absorbés en partie, & décomposés au point qu'ils auroient perdu notablement de leurs propriétés caractéristiques. L'air nitreux cependant a moins d'affinité avec l'eau que l'air fixe, & ne se décompose pas aussi facilement, ni aussi promptement que ce dernier; j'en ai gardé près de trois jours sur l'eau, sans m'appercevoir d'aucun changement manifeste dans ses propriétés. Il y en avoit cependant eu une certaine portion d'absorbée, ce dont je m'apperçus en débouchant le flacon dans l'eau de ma cuve, & dans une situation renversée; il y entra une petite quantité d'eau qui remplaça le volume d'air absorbé par l'eau.

Quoique l'air inflammable, à raison de son peu d'affinité avec l'eau, puisse très bien se conserver sans s'altérer, malgré son contact avec l'eau, l'intégrité de cette conservation reconnoît des bornes, dit le D. Priessley, audelà desquelles cet air se dénature; il perd à la longue son inflammabilité, & je l'ai vu par-

venir, ajoute-t-il, à éteindre la flamme beaucoup mieux que l'air dans lequel des chandelles auroient cessé de brûler; après cette métamorphose, continue le D. Anglois, la quantité sut beaucoup diminuée, & il continua à tuer des animaux, à l'instant qu'on les y exposoit (a), mais toujours faut-il un temps considérable pour amener cet air à un état de décomposition aussi sensible, & cette observation avoit été faite avec une masse d'air inflammable tirée du zinc, & qui avoit séjourné plus de trois ans sur l'eau.

Dépôt de Pair inflammable fur l'eau,

de (77) Lorsqu'on conserve de l'air instamfur mable sur l'eau, ou mieux dans un vaisseau qui contient quelques pouces d'eau, & plongé dans une cuvette remplie d'eau, on remarque, quelque tems après que la surface de l'eau se couvre d'une pellicule très-déliée, & cette pellicule affecte différentes couleurs. Elle ressemble affez à de l'ocre rouge, torsque l'air instammable a été produit brusquement par une dissolution de fer. Si on laisse rassembler ce dépôt en assez grande quantité, pour qu'on puisse le recueillir & l'examiner, on trouve effectivement que c'est de

<sup>(</sup>a) Expér. & Observ, sur diff. esp, d'air , tom. 1,

véritable ocre, ou la terre du fer exaltée dans l'acte de l'effervescence, & entraînée avec l'air. Cette pellicule est d'une couleur blanchatre, lorsque l'air inflammable est produit par une dissolution de zinc, & le D. Priestley qui avoit fait cette observation avant nous, imagine que cette précipitation n'est autre chose que la chaux du métal (b). Losqu'on vient, dit-il, à remuer l'eau chargée de cette déposition, celui-ci ressemble beaucoup à de la laine.

(78) Nous avons observé en parlant de Observation de Prisselley Pair fixe (46), que la végétation étoit un sur la maniedes moyens que la nature employoit, pour l'air inflamépurer l'air atmosphérique de la surabondance d'air fixe dont il est souvent inquiné. Nous avons pareillement observé que l'agitation dans l'eau enlevoit à l'air fixe sa qualité méphitique, & nous avons regardé ce second procedé, comme un moyen employé par la nature pour purifier l'air & le rendre falubre. Mais ces deux moyens ne sont point tellement généraux, qu'ils puissent également s'appliquer l'un & l'autre à la dépuration de toute espece d'air méphitique quel-

<sup>(</sup>a) Idem, ibid.

conque. L'air inflammable ne s'améliore point, il ne perd point sa vertu méphitique & délétere par l'acte de la végétation, & c'est au D. Priesiley que nous devons cette observation.

J'ai fait pousser, dit-il (a), des plantes pendant plusieurs mois dans de l'air inflammable tiré du zinc, & dans de l'air de même espece tiré du bois de chêne: mais quoique ces plantes végétassent & crussent très-bien, l'air est toujours demeuré inflammable. Le premier ne l'étoit pas à la vérité aussi fortement, qu'il l'est lorsqu'il est nouvellement produit, mais le dernier l'étoit tout-à-fait autant, & j'attribue, ajoute-t-il, la diminution de l'inflammabilité dans le premier cas, à quelqu'autre cause qu'à l'accroissement de la plante. La végétation ne produit donc point ici le même effet qu'elle produit sur l'air fixe, qu'elle décompose & qu'elle rétablit, en le convertissant en air respirable. Mais si ce moyen est inefficace en cette circonstance; il n'en est pas de même du second, au rapport du D. Priestley. Quoique l'air inflammable qui séjourne long-tems sur l'eau

<sup>(</sup>a) Exper. & Observ. sur diff. esp. d'air; tom. r.

y perde simplement son inflammabilité, & conserve encore sa qualité méphitique, il paroît d'après les observations du Docteur Anglois, qu'il n'arrive que progressivement à cet état, & qu'il est un terme moyen où cet air perd tout-à-la fois & son inflammabilité & sa qualité délétere. Mais il est difficile de saisir ce terme, & cette expérience est on ne peut plus délicate à faire. On remarque un phénomene semblable & pareillement dépendant de quelques circonstances, en multipliant le contact de l'air inflammable avec l'eau, par la voie de l'agitation; or cest ici où la variété des phénomenes ne s'accorde point uniformément, & c'est le véritable sujet du schisme qui divise ceux qui se sont véritablement occupés de ces sortes d'observations, & qui ne se sont point contentés, comme la plûpart de ceux qui ont écrit sur cette matiere, de disserter sur des faits qu'ils ont regardés comme certains, sur l'autorité d'autrui. Les relations mustipliées que j'entreziens avec nombre de Savans & d'Amateurs que j'ai munis de ces sortes d'appareils, & qui s'occupent de ces nouvelles expériences, me mettent plus à portée que personne d'être instruit de ces variétés. Je pourrois, en les rassemblant ici, allonger singulièrement cet article: mais j'ai cru que cette diversité de procédés & de résultats ne seroit propre qu'à jetter de l'obscurité sur cette matien. Et j'ai préséré, comme je l'ai déja indiqué ci-dessus (76), à rapporter l'opinion du D. Priestley, notre premier Makre en cette matiere, comme plus universellement suivie & peut-être la plus sûre encore. Je me borne donc à inviter les Savans & les Amateurs à répéter ces expériences, & à donner toute l'attention possible aux résultats qu'ils auront occasion d'observer.

En rendant compte de quelques travaux particuliers de ce genre, & dont les résultats sui parurent singuliers, M. Priessley nous apprend qu'il se mit (a) à agiter une quantité d'eau fortement inslammable dans une jatte de verre plongée dans une assez grande auge pleine d'eau, dont la surface étoit exposée à l'air commun, & il observa, après avoit continué l'opération l'espace de dix minutes, que près d'un quart de la quantité d'air avoit disparu, & trouvant que le résidu sais soit effervescence avec l'air nitreux il en conclut qu'il devoit être devenu propre à la

<sup>(</sup>a) Exp. & Observ. sur diff. esp. d'air, tom. L.

respiration. Pour s'assurer de ce fair, le D.
Priestley imagina très-bien de rensermer une
fouris dans un vaisseau contenant deux mefures & demie de ce résidu (a), & il observa
qu'elle vécut vingt minutes; ce qui fait à
peu-près le tems qu'une souris vit ordinairement, l'orsqu'elle est rensermée dans une semblable quantité d'air commun. Cette souris
en sut retirée vivante, & se rétablit parsaitetement. L'air dans lequel elle avoit respiré
étoit encore instammable, quoique trèssoiblement.

Le D. Anglois conclut de cette expérience, qu'en continuant le même procédé, il parviendroit à priver l'air inflammable de toute son inflammabilité, & le succès, nous dit-il, répondit à son attente : car, après une plus longue agitation, le résidu permit à une chandelle de brûler, quoiqu'un peu plus languissamment que dans l'air commun; & en esset, ajoute-t-il, soumis à l'épreuve de l'air nitreux, il ne parut pas tout-à-sait aussi bon que l'air atmosphérique qu'il lui

<sup>(</sup>a) La mosure dont le D. Priestley se servit, contenoit un peu moins de deux pouces cubiques, mesure de Paris, dans la proportion de 120 à 122.

A THE TAX AND THE PARTY OF THE

ar the intermediate & Section of a section of the late. PARTY IN ti in the contract of the cont THE TAXABLE STREET THE RESERVE THE PROPERTY OF THE es define le latin e t**ens das** er in the first terms. Green a fan ear i'n mondun i loridellar experte se protest minima la familie; en der das establica de l'an a l'autre ent, der fire responsible to particle dependant, 1000 for the action of the east movem de lan demmante the qui cheme, qu'il avoit grand renders in in it is dans leaved une partition of position, australe mestaciplement, professione partie de ce tema. Une certaine fi att if de cet air ayant été azitée dans l'eau, julqua ce quelle y fut dininuée de moitié,

permit à une chandelle de brûler parfaitement bien, & fut même difficile à distinguer de l'air commun, par l'épreuve de l'air intreux.

Cet ingénieux Physicien ne s'en tint pas à cette premiere épreuve : il fit nombre de tentatives, & il voulut s'affurer par expé-· rience, de combien il falloit que l'air inflam-. mable nouvellement tiré du fer, fût diminué par son agitation dans l'eau, pour cesser d'être inflammable, & il trouva à la fin que c'étoit lorsqu'il étoit diminué d'un peu plus de la moirié de son volume. Une quantité en effet de cet air qui avoit été diminuée. précisément de moitié, conservoit encore •quelques restes de son inflammabilité, au moindre dégré imaginable cependant; mais ne peut-il pas se trouver une multitude de · différences dans les résultats de ces sortes d'expériences, eu égard à la qualité de l'air inflammable qu'on voudra soumettre à ces · fortes d'épreuves ? C'est ce que le D. Priest-· ley foupconne avec fondement, & fur quoi - il n'est pas possible de prononcer, avant qu'on ait fait une suite plus étendue de recherches & de travaux, sur un sluide oui mérite à plus d'un égard l'attention des Phyficiens.

Applications des phénomenes précédens.

(79) On conçoit facilement, d'après le phénomenes que nous venons d'exposer. d'après les moyens qu'on emploie pour se procurer de l'air inflammable, que les terres qui renferment du fer, du zinc, de l'étain, du charbon de terre, & quantité d'autres matieres phlogistiquées dans un état actuel de décomposition, doivent fournir des exhalaisons qui se combinent facilement à l'air. & qui deviennent par leur combinaison trèsfaciles à enflammer : delà, l'explication de cette multitude de phénomenes connus des la plus haute antiquité. De ces inflammations subites qui surviennent en quantité de circonstances, fur-tout lorsqu'on ouvre des endroits d'où ces exhalaisons accumulées s'échappent avec impétuosité, & se mélene à l'ait de l'atmosphere : delà, l'explication de ces terreins brûlans qui se trouvent particulierement en Italie, & dont il s'éleve de tems en te ms des feux qui subsistent plus ou moiss de tems, à raison de la quantité de vapeurs inslammables qui s'en échappent; delà, l'explication de cette fameuse fontaine ardente du Dauphiné, située à quatre lieues de Grenoble, qui s'enflamme quelquefois spontanément, mais toujours à l'approche de la moindre substance embrasée; délà.

l'explication de es famous imparantes pr'on voir errer in a mane de estantes dvieres, adles qu'il son mouve tans a mapelle Jenfey (x.

(to) Ces pienuments qu'un à reprotes de l'apprensant, font remacunt ribs mutiquies qu'on n'ofercie e imperature. L'arminant de rime plus rien de merveilleur se l'arminant acquiés int les propriétés de l'air information. L'air les moyens de le produire. Engage dans de l'emblables recherches, M. Alexandre l'aire découvrir en 1996, que le Las mapeur, coini de Côme se paneire, que les rivières, les missionex de les fosses foncaisses de l'aire inflammable, anquel on peut donner le noca

En général, sources les rivieres. les caux croupifiances, couvernes de plantes qui s'y pourrifient, it d'un limon léger & visqueux, produisent plus ou moins abondamment cette réspece de fluide.

d'air inflammable narf.

J'en ai recueilli une affez bonne quantité fur

\*\*\*

<sup>(</sup>a) Prieftley, oblety. & expér. sur diff. especes d'air,

les bords de la Seine, vers les endroin tout où les égouts viennent se décharger cette riviere: mais il m'a paru que ce ph mene étoit dépendant de quelques circon ces de temps; j'ai en effet tenté inutile d'en ramasser pendant le courant des mo Décembre & de Janvier 1778; je n'en recu que très-peu dans le mois de Févrièr, & trouvai une assez grande grande quantité · le courant du mois d'Avril. L'Abbé Fonte - auguel je communiquai cette observation, - confirma dans mon idée, en m'assu qu'il avoit observé la même chose . & croyoit que la production de cet air dé doit d'une certaine température de l'au phere. Mais on conçoit que ce ne sont en que des idées jettées au hasard; & qu'il une multitude d'observations exactes; a -qu'on puisse statuer sur cet objet. L'A Fontana me fit part alors d'une autre ob vation relative au même objet, & qui mé bien d'être vérifiée, ce qu'il ne m'a point core été possible de faire, par la multit · d'occupations qui m'en ont toujours déte né. La voici.

On trouve abondamment de l'air infla mable sur tous les bords de la Seine: n sur-tout dans les endroits limoneux, & où

fable est couvert d'une multitude d'immondices de toutes especes, que les ruisseaux des rues de Paris, & les égouts charrient & entraînent dans cette tiviere: mais si on recueille cet air vers le milieu du bassin, dans un endroit où le fond soit purement sableux & couvert de cailloux, lorsque la riviere est basse, qu'elle est calme, claire, & qu'il s'est passé plusieurs jours sans pluie, l'air qu'on ramasse alors, au lieu d'être inflammable, est de véri-. table air fixe; il jouit éminemment de toutes les propriétés qu'on découvre dans ce dernier. Voilà donc deux especes bien différentes de fluide aérien qu'on trouve naturellement produites dans la riviere de Seine, & il est constant qu'elle n'est point la seule qui jouisse de cette propriété. En général, on trouve plus ou moins abondamment de l'air inflammable dans toutes les rivieres, sur-tout dans les eaux des marais & des fossés. Ceux de la ville de Bourges en fournissent une quantité étonnante: il brûle d'une très-belle flamme bleue, beaucoup plus colorée que celle que j'aie jamais observée dans la combustion du même air, tiré de la riviere de Seine.

Quoique la maniere de recueillir cette espece d'air, soit on ne peut plus simple, & qu'on puisse l'imaginer facilement d'après ce que nous avons fait observer jusqu'à présent nous croyons devoir indiquer celle dont nous nous sommes servi, comme extrêmement simple & commode.

Nous bouchons une bouteille ordinaire avec un bouchon de liege percé dans toute sa longueur, & traversé par cette ouverture de la queue d'un entonnoir de verre de fix à sept pouces de diametre, de façon que l'air ne puisse entrer ou sortir de la bouteille, que par le canal de l'entonnoir. Cela fait, nous remplissons d'eau cette bouteille & son entennoir; ensuite à quelques pieds du bord de la riviere, dans l'éndroit où le terrein nous paroît plus gras, plus noir, plus limoneux, nous enfonçons aussi profondément qu'il est possible un bâton pointu : ce mouvement, qui agite le terrein, en dégage des bulles d'air qui s'élevent à travers la masse d'eau, & qui se portent dans notre bouteille, que nous tenons alors renversée, & pleine d'eau audessus de cet endroit ; en réitérant cette manœuvre, & en agitant modérément le bâton, tandis qu'il est enfoncé, nous excitons plus puissamment le dégagement de l'air, & notre bouteille s'en remplit plus ou moins promptement; nous avons soin d'en enlever l'entonnoir, avant de la retirer de l'eau & de la boucher exactement sous l'eau: en soumettant enuire l'air qu'elle contient aux différentes épreuves indiquées ci-dessus, nous démontrons que cer air est de même espece que l'air inslammable que nous engendrons par le mélange de la limaille de ser, & de l'acide vitriolique: il en differe cependant à quelques égards; il est moins inslammable, & il exige le concours d'une plus grande quantité d'air atmosphérique, pour brûler avec la même rapidité, & produire une détonnation semblable à celle de notre air inslammable sactice.

- M. Neret fils s'y prend encore d'une maniere plus commode que la nôtre, pour se procurer cette espece d'air; il me marque dans une lettre qu'il m'écrivit le 30 Novembre 1778, qu'il prenoit l'air inflammable des marais au rateau, & voici comment.
- dents, armé d'un long manche qui se releve beaucoup pour la commodité de l'Opérateur. Sur ce peigne est fixé un entonnoir de ser blanc, d'un pied de diametre, & qui, placé derriere le rateau, le suit dans sa marche, en sorte qu'il ramasse tout l'air que le peigne éleve. Le haut de l'entonnoir est formé en douille, & des bouteilles faites exprès s'y adaptent, comme une bayonnette à un sustitution.

chaque coup de rateau remplir assez ordinairement une bouteille.

On peut facilement constater sur les lieux, & fans être obligé de le recueillir dans des vaisseaux, l'inflammabilité de cette espece d'air. C'est ce que fit avant nous M. Volta, auquel nous sommes redevables de ces nouvelles découvertes. En parlant des essais différens qu'il fit pour s'assurer de la présence de l'air inflammable dans tous les endroits qu'il parcourut, il dit, que ceux qui en donnent le plus, sont, comme nous l'avons fait observer précédement, les terreins composés d'herbes pourries & amoncelées, mêlées confusément avec un limon léger & visqueux Dans les caux mortes corrompues & puantes, il suffit d'en remuer légerement le fond pour que cet air y bouillonne d'une façon singuliere; c'est, ajoute M. Volta, aux détrimens des végétaux & des animaux macérés, que cet air est dû. Il porta ses recherches jusque surles terreins même fangeux, qui sont à découvert & qui environnent ces sortesd'eaux: il forma d'abord plusieurs trous dans cette fange; ii les remplit d'eau; il en agita le fond, & l'air instammable s'y manifesta aussitôt: dans d'autres endroits où le terrein étoit plus mol, plus noir & plus couvert d'herbes corrompues, il y enfonça avec force sa canne, il la retira précipitamment, & présenta à l'instant au trou qu'il venoit de creuser, la lumiere d'une bougie; aussitôt parut une flamme bleue, dont une partie s'élevoit en l'air, l'autre s'enfonçoit dans le trou, & alloit en raser le fond. En creusant ainsi avec précipitation plusieurs trous près les uns des autres, & en leur présentant la lumiere d'une bougie, il avoit un spectacle charmant: il voyoit la flamme courir de l'un à l'autre, tantôt ses allumer successivement, tantôt s'élever de tous en même temps, sur-tout s'il piétinoit le terrein, pour en faire dégager l'air avec plus d'abondance.

Il s'engendre donc dans tous les endroits du globe que nous habitons, mais particuliérement dans les endroits abondans en subftances animales & végétales décomposées & putrésiées, il s'y engendre de l'air inslammable, qui ne demande que la moindre action possible pour se dégager & pour se manifester au-dehors; ce qui nous fournit, comme nous l'avons avancé et-dessus, l'explication d'une multitude de phénomenes qui passoient anciennement pour autant de merveilles de la nature.

Veut-on confirmer par expérience la vérité

de cette théorie, & démontrer que tous ces phénomenes ne dépendent que de l'air inflammable qui s'engendre naturellement dans le globe, qui se porte dehors, & qui s'enflamme suivant les circonstances? Il ne s'agir que d'imaginer un moyen propre à contenir ces sortes de vapeurs, à les rassembler à la surface de l'eau, & on verra avec quelle facilité on parvient à les allumer, lors même qu'elles sont en contact avec l'élément le plus destructible de la matiere du seu. M. Chaussier que nous avons cité précédemment, nous en fournit un très-simple & très-propre à cet esset.

Faites passer, nous dit-il, dans le Mémoire qu'il lut à ce sujer à l'Académie de Dijon, une assez grande quantité d'air instammable à travers une masse d'eau de savon, pour qu'il s'éleve abondamment en bulles à la surface de ce liquide, & qu'il y reste comme enchaîné dans ces bulles; approchez alors une lumiere à très-peu de distance de la surface de cette eau, & vous verrez cet air prendre seu & s'enslammer. Si le vaisseau est assez large pour contenir une grande quantité de ces bulles, l'expérience en sera plus curieuse & plus sensible.

Nous nous servons très-bien à cet effet

robinet, au bour duquel nous ajurage, & telle que nous l'avons (Pl. 5, Fig. 4.). Nous faisons our du tube dans l'eau, nous ouobinet, & nous pressons les parois le, en promenant l'ajutage dans nous de la masse d'eau.

réfléchit sur ces sortes de phéno-& plus on se persuade que c'est au incipe qu'il convient de rapporter litude d'effets sur la cause desquels cessivement imaginé quantité d'hys aussi peu sondées les unes que les

en effet au développement de l'air mable, & qui s'allume subitement, sur rapporter ces phénomenes plus ou terribles qui se font remarquer en ité de mines célébres par les accidens n y éprouve. On trouve dans l'intérde ces vastes souterreins un air plus léger l'air commun qui s'y soutient près de voute; les Mineurs Anglois le nomment edamp (a). Cet air s'allume subitement

<sup>(</sup>a) Priefley, expér. & observ. tom. 1.

& souvent avec explosion à l'approche des lumieres qu'on y transporte. Plusieurs mines de charbons de terre sont également remplies de femblables exhalaisons qu'on désigne sous le nom de feu brison : cette vapeur terrible, dit M. Bomare (a), fort avec une espece de sifflement par les fentes des souterreins où l'on travaille. Elle se rend même sensible aux yeux, & paroît sous la forme de ces toiles d'araignées, ou fils blancs qu'on voit voltiger dans l'air vers la fin de l'été. Lorsque l'air ne se renouvelle point dans ces souterreins, elle s'allume aux lampes desouvriers, & elle produit des effets semblables à ceux de la foudre ou de la poudre à canon.

Les grandes mines de charbon d'Angleterre & d'Ecosse sont sujettes à ces sortes d'explosions: lorsqu'on cesse un jour d'y travailler, dit M. Chaussier, ces exhalaisons s'accumulent assez abondamment pour produire cet esset. On s'en garantit cependant, en faisant descendre dans la mine un Ouvrier vêtu de linges mouillés. Il tient à la main une longue perche au bout de laquelle

<sup>(</sup>c) Dift. d'Hist. Nat.



il attache une lumiere. Lorsqu'il est descendu, il se couche ventre à terre, & porte la lumiere dans l'endroit d'où part la vapeur. Elle s'enflamme sur le champ, quelquesois ranquillement, comme de l'air inflammaole pur & sans mélange; d'autres fois avec ın bruit épouvantable qui ressemble à un coup de canon.

Cet ingénieux Physicien nous fournit un moyen de représenter en petit ces sortes de phénomenes. Il adapte à une vessie remplie l'air inflammable un tube, dont il plonge 'extrêmité dans de l'eau de savon, puis retiant ce tube, qui entraîne avec lui une goutte de cette eau, il presse modérement la vesie, & il parvient à former une bulle de savon 'emplie d'air inflammable. Bientôt cette bulle bandonne le tube & florre dans l'atmosohere, comme on en voit faire de semolables à de petits enfans, à l'exrêmité d'un halumeau de paille, ou de plume. Il approche de cette bulle la lumiere de la bouzie; elle s'allume & elle éclate à raison de la quantité d'air atmosphérique, qu'on a eu a précaution de combiner avec l'air inflamnable dans l'intérieur de la vessie.

(81:) Il paroîtroit assez naturel de con- M. Chausser Hure, avec M. Chaussier, de tout ce que de Pair in-

Opinion de

nous avons observé jusqu'à présent sur les propriétés de l'air inflammable, que ce ssuide n'est autre chose que de l'air ordinaire surchargé de principe inflammable : mais que que naturelle que paroisse cette induction, nous ne la donnons que comme une simple conjecture; & pour en faire sentir toute la force, nous rapporterons en peu de mos quelques observations de son Auteur, qui méritent très-bien de trouver ici leur place, le

A raison, dit M. Chausher, du principe inflammable surabondant dont l'air peut êtte furchargé, sa flamme n'a pas besoin d'une aussi grande intensité de chaleur pour procurer la fusion d'un métal qu'on soumet fon action; & il crut le démontrer parfaitement par l'expérience suivante. Il enveloppa la boule d'un thermometre d'une feuille d'étain, & il exposa cette boule ainsi enveloppée à la flamme d'une masse d'air inflammable. Le métal se fondit, & commença à couler au moment où la liqueur étoit bien moins élevée dans le tube du thermometre. que lorsqu'il voulut fondre une pareille lans par le moven de la flamme d'une lampe d'Emailleur, animée par l'activité d'un courant d'air qu'il entretint dans cette derniere opération, &'il observe qu'il falloir mêne

mployer moins de tems pour la premiere ue pour la seconde opération.

Le même Physicien observe encore que la amme de l'air inflammable, quelque contiuée qu'elle soit, ne peut opérer la calcination es métaux. J'ai entretenu pendant plusieurs ainutes, dit-il, dans le mémoire que nous vons cité précédemment, un courant d'air islammable sur une petite quantité d'étain »ndu; & quoique ce métal se calcine aiséent, je n'ai point obtenu un atôme de naux: mais ce qui paroîtra plus surprenant score, ajoute-t-il, en dirigeant un jet d'air flammable sur des chaux de plomb, de fer, mercure, & j'ai pris cette derniere dans le rbite minéral, je les ai révivifiées en très-:u de temps, sans addition. La flamme d'une mpe d'Emailleur, entretenue par un courant air, au lieu de produire le même effet, ne fit l'augmenter la calcination des mêmes chaux. les approcher davantage de l'état de vitriation.

Ces phénomenes surprenans, dont la certide est constatée par le témoignage de l'Adémie de Dijon, s'expliquent très-facilement ns l'opinion de M. Chaussier. L'air inflamible, dit-il, fond les métaux plus prompnent, & avant de les avoir amenés au dégré de chaleur auquel ils doivent parvenir, qu'on emprunte l'action du feu ordinaire ce qu'ayant plus d'analogie avec le phlo que des métaux, il s'y unit, y adhere & communique la mobilité qui fait la fusio réduit de même les chaux métalliques, ce qu'étant surchargé de phlogistique, nétre toutes les molécules calcinées, s'yé ge, les fixe, & leur porte le principe im mable qui leur manquoit, tandis que qui s'y étoit incorporé, pendant la cal tion, se dissipe & s'exhale.

Nous conviendrons de bonne foi que expériences sont on ne peut plus favor à l'opinion de leur Auteur; mais tou n'en sommes-nous pas moins persua que nous sommes encore trop peu ins des propriétés de ces sortes de fluides, oser prendre un parti sur leur nature nous n'avons proposé l'opinion de Chaussier, que comme une opinion ingénieuse & propre à piquer la curios nos Lecteurs, & à les engager à fai nouvelles recherches sur une matiere neuve & aussi importante.

## SECTION QUATRIEME.

De l'Air déphlogistiqué.

(82) On entend par le mot d'air déphlo- Ce qu'on en-gistiqué, l'air le plus pur, le plus salubre tend par air déphlogistiqu'on puisse obtenir, par différens moyens qué. que nous indiquerons plus bas, mais particuliérement par la revivification de différentes chaux métalliques, fans aucun inter-\*mede. On donne à ce fluide le nom d'air, & c'est sans contredit une dénomination qui Flui convient par excellence; puisque, bien différent de ceux dont nous avons parlé jusqu'à présent, il entretient plus librement encore que l'air atmosphérique, la respiration des animaux & la combustion des substances embrasées: on le nomme déphlogistiqué; mais nous croyons devoir observer que ce caractere ne lui convient que dans un sens relarif & non absolu. Ce n'est en effet que par comparation avec la constitution ordinaire de l'air atmosphérique, qu'on peut donner au fluide dont il est ici question, le nom d'air déphlogistiqué.

Si on réfléchit effectivement sur les variétés

qu'on observe dans les différens dégrés de salubrité de l'air ordinaire, on trouve qu'il est d'autant moins salubre. d'autant moins propre à la respiration des animaux, & à l'entretien de la flamme des corps embrasés, qui est plus chargé de phlogistique, & il en contient toujours une quantité assez sensible. . On trouve aussi, toutes choses égales d'ailleurs, que les procédés qui le dépouillent en partie de ce phlogistique surabondant, k purifient & l'amenent à un plus grand dégré de salubrité; & en partant de ces observations, on a cru devoir en conclure que l'air. ordinaire contient d'autant moins de phlogistique, qu'il est plus salubre, plus propre à la refpiration des animaux, & à la combustion des corps; & comme le fluide dont il est ici question, jouit éminemment de ces précieuses qualités, & qu'il jouit outre cela de la faculté de pouvoir se charger d'une plus grande quantité de phlogistique procédant des substances combustibles, & des exhalaisons animales phlogistiquées, on a cru ne pouvoir mieux le défigner que sous le nom d'air déphlogiftiqué. On ne doit donc point entendre par cette dénomination, un fluide totalement dépouillé de phlogistique, mais un fluide qui en contient incomparablement moins



que l'air atmosphérique ordinaire, même le plus salubre, ou si on veur le plus pur qu'on puisse respirer sur la surface du globe; & ce n'est que dans ce sens qu'on doit prendre la denomination qu'on est convenu de donner à cette nouvelle espece d'air.

(82) Presque tous les corps préparés d'une maniere convenable, fournissent plus ou tire l'air démoins d'air déphlogistiqué; mais on le retire très-abondamment & avec beaucoup plus de facilité de certaines chaux métalliques, susceptibles d'être revivisiées immédiatement par la seule action du feu, & sans le secours d'aucun intermede propre à leur Fournir le principe inflammable. Parmi cellesci, on préfere les chaux mercurielles, telles que le mercure précipité per se c'est-à-dire du mercure calciné fans aucune addition & mieux encore on préfere le mercure précipité rouge qui n'est autre chose que du mereure dissous dans de l'acide nitreux, & dont on a séparé cet acide par la seule action du feu. Cette derniere espece de chaux mercurielle fournit aussi abondamment que la précédente un principe de même qualité. & a cet avantage qu'elle est incomparablement moins dispendieuse, & c'est la seule

raison qui lui a fait accorder & qui lui confervera la préférence.

La chaux de plomb, connue sous le nom de minium traitée de la même maniere, présente encore le même phénomene; mais le produit n'est point aussi abondant ni à beaucoup près d'une aussi bonne qualité, à moins qu'on n'ait eu la précaution d'humecter auparavant cette chaux d'une quantité suffisante d'acide nitreux, & de la faire bien dessécher, avant de la soumettre à l'action du seu & de la revivisier.

Voici à cet égard une observation assez importante du Docteur Priestley: il pesa, nous dit-il (a), séparement deux demi-onces de minium; il en mit une, sans aucune addition, dans un canon de susil, & il la traita avec un seu précipité, (ce qui est en général un très-grand avantage pour la production de cet air); or il n'en tira pas plus de trois mesures d'air, très-peu meilleur que l'air commun.

Il humecta la seconde demi-once avec de l'esprit de nitre très-assoibli, & lorsquelle su séchée & pilée, il la mit dans le même canon de sussi; il traita celle-ci comme la précé-

<sup>(</sup>a) Expér. & observ. sur diff. especes d'air.

dentes

dente, & il en obtint trois chopines ou environ d'air, dont la premiere portion étoit très déphlogistiquée, la seconde étoit encore de l'air très-pur, mais la troisieme lui parut entiérement de l'air sixe, qui tenoit cependant un peu d'air nitreux.

En humectant de la meme maniere, d'acide nitreux, des fleurs de zinc, de la craie,
ou toute espece de terre calcaire quelconque, de l'alkali fixe, on peut également obtenir de l'air déphlogissiqué: mais tous cess
procédés ne doivent être regardés que
comme des objets de pure curiosité, & toujours convient-il dans la pratique, de donner la préférence au mercure précipité rouge.
Nous rapporterons cependant encore ici une
observation du D. Anglois, concernant les
fleurs de zinc préparées avec l'acide nitreux.
Elles offrent un phénomene qui mérite d'être
connu.

Les fleurs de zinc traitées de la même maniere que le minium, mais dans une fiole de verre, au lieu d'un canon de fusil, ne donnerent de l'air qu'avec peine; mais lorsqu'il sut ensin déterminé à passer, il vint, die le D. Priessley, comme un torrent, & il étoit si nébuleux, que chaque bulle d'air qui crevoit à la surface de l'eau, après l'avoir traversée, présentoit l'image d'un sac de farine qui se creve. Le tube par leque l'air passoit étoit extrêmement rouge, & l'intérieur du récipient l'étoit jusqu'à un certain point, autant qu'on pouvoit s'en appercevoir, à travers le nuage épais dont il étoit rempli, & une demi - mesure de sleurs de zinc employée à cette opération, soumit trois chopines d'air très-déphlogistiqué. Le dernier produit n'étoit point à beaucoup près aussi pur.

Condition off ntielle à cette opération.

(84) Quelqu'espece de chaux qu'on employe pour obtenir, par sa revivification, le principe aérien dont il est ici question, on doit regarder comme une condition essentielle au succes de cette opération, de ne mèler avec elle aucune substance étrangere, propre à lui fournir le principe inflammable & à hâter sa revivification. Il saut indispensablement que cette chaux soit revivifiée par l'action seule du feu, & sans le secours d'aucun intermede; au défaut de cette condition, le principe aérien qu'on obtiendroit par cette opération, quoiqu'aussi abondant, ne seroit point à beaucoup près de même qualité: il y a plus, il seroit incomparablement moins bon que l'air atmofphérique ordinaire; ce seroit un air véritatablement méphitique, & parfaitement analogue à celui que nous avons décrit sous le nom d'air fixe.

Comme ce dernier, il seroit très-miscible à l'eau, & il procureroit à cette eau le goût acidule qu'elle acquiert par son mêlange avec l'air fixe : comme celui-ci, il coloreroit en rouge la teinture de tournesol, il précipiteroit l'eau de chaux, il adouciroit la lessive des alkalis caustiques; en un mot, il jouiroit de toutes les propriétés de l'air fixe proprement dit; qualités tout-à-fait étrangeres à celles de l'air que fournissent les chaux métalliques dans leur revivification, & qu'il n'acquiert manifestement que par sa combinaison avec le phlogistique, & peut-être quelques autres principes fournis par les intermedes qu'on emploie communément dans ces sortes d'opérations.

Cette observation bien constatée par une multitude d'expériences faites à ce sujet, semble encore consirmer l'opinion de ceux qui tegardent l'air sixe, comme de l'air proprement dit, combiné avec des substances trrangeres qui alterent sa constitution, le rendent méphitique, & lui communiquent les propriétés qui le distinguent de l'air atmosphérique; mais nous laissons de côté

bec du tube communiquant, étant plongé dans l'eau de la cuve, on pousse d'abord le feu avec modération. L'air atmosphérique dont le matras & le tube communiquant sont remplis en partie, se dilate & se porte audehors, bientôt la matiere suffisamment pénétrée de chaleur, lâche quelques vapeurs qui accélerent l'expulsion de l'air atmosphérique, & le précipité commençant à se revivifier, abandonne l'air qu'on se propose de recueillir: mais avant de le mettre en réserve, il est bon, lorsqu'on est pas habitué à faire ces sortes d'expériences, & à juger au coup d'œil de la qualité du produir, il est bon de l'essayer; on se sert très-bien à cet effet d'un petit vaisseau cylindrique de crystal, ou de la petite mesure dont nous avons souvent parlé; on remplit ce vaisseau d'eau & on le pose sur l'orifice du tube communiquant, pour le remplir de l'air qui y aborde; 'dès qu'il est plein on retourne son ouverture de bas en haut, & on plonge dedans un petit morceau de bougie allumée: si sa lumiere devient très-brillante & comme scintilfante, le produit est bon : on applique donc auffitôt fur le bec du tube communiquant le flacon destiné à recevoir cet air,

& on pousse plus fortement le seu, à l'aide d'un sousset.

On a soin de ne pas remplir entiérement ce slacon, mais d'y laisser quelques pouces d'eau, & voici la raison de cette pratique. L'activité du seu qu'on emploie dans cette expérience, non seulement dégage l'air du précipité qui se revivisse, mais éleve encore quelques parties de mercure revivisé, sous forme de vapeurs, qui se portent avec l'air dans le slacon, alterent sa transparence & donnent même une couleur laiteuse à l'eau. Ces vapeurs très-miscibles à l'eau, s'y dissolvent facilement, & on rend à cet air la transparence qu'il doit avoir, en l'agitant dans l'eau qui reste dans le slacon.

Observation for cette ex-

(86) Une once de précipité rouge entièrement revivisé fournit plus de cinq chopines d'excellent air déphlogistiqué, sur - tout si on pousse fortement le feu; plus l'air se dégage brusquement, meilleur il est. Il se présente ici une difficulté dans la manipulation de cette expérience; il est rare de trouver des matras qui puissent soutenir, sans se fondre, l'activité du seu auquel on les expose dans cette opération; ils rougissent, se fondent, s'alongent & sinissent par se percer. Lorsque

ce dernier cas arrive, on ne peut trop se garantir des vapeurs mercurielles qui s'élevent dans la chambre, au moment où le mercure coulant dans le matras, vient à tomber dans le fourneau; on ne peut donc enlever trop promptement l'appareil, & c'est un bon avis que nous croyons devoir donner aux Amateurs qui ne seroient point instruits de cet inconvénient.

On a imaginé différens moyens pour veiller à la sûreté & à la conservation des matras. Plusieurs Chymistes sont dans l'usage de les luter, c'est-à-dire, de les revêtir d'un Lut fait d'une terre très-réfractaire détrempée dans l'eau; mais ce moyen ne réussit pas ausli bien qu'il seroit à desirer. Le plus sûr & le meilleur, lorsqu'on veut opérer en grand, & travailler par exemple fur une livre de précipité, c'est de renfermer le matras dans un bon creuset propre à supporter, sans se casser, toute l'activité du feu; de choisir ce creuset suffisamment vaste, pour qu'on puisse entourer le matras d'un demipouce ou environ de sable, & de placer cen appareil dans les charbons d'un bon fourneau de fusion, & de pousser fortement le feu, pour accélérer l'or ération. Dans ce cas, on obtient une très-grande quantité d'excellent produit. & le matras garanti de tous cores, relité tres-bien a cette opération.

Mais innieril, ne s'agit d'opérer que sur une per : anie de maniere, ce moyen de-Tient mutile. Il v 2 pius lorigu'on fait cene experience dans le milier d'une chambre, comme nous le failons dans nos Cours particuliums, or company qu'un fourmeau rempli de allipone pourroit marminoder & 1006randu & en Southereurs. On, voici le moyer non nous artifications de conduire note operation: le fin lans augus inconvénient. Nous placters le fond de notre matras dans une einere de nalle de tole om l'embraffe Aufolia, i era el esprerra de la fribericité. Ce fond ein batterett bil matter par q on 4 fils de mani au de reamifent a un anneau qui pale of he is at themse. Now he garantillers point au nemme le mamas de rounin & de le force : musière neut s'alonger fein bei fe beroe point. Soorent il fe in de la fina de pella de from cu'on se ne neur len demoker fans la romoke ; mais de manta participata a retorer tout le produ trata la della filta luquella emi erretta.

Temples So Cet am messelbir, tres-Ampède refde la liemble nank temena a l'aut atmosfphétique, Le en aufere par des proprietés blea étraigeres à celles que nous avons confidérées dans les autres principes aériformes dont nous avons parlé dans les fections précédentes. Susceptible de condensation & de raréfection, son volume, renfermé dans un espace dont il ne peut s'échapper, varie soivant les degrés différens de température auxquels il est exposé, & ne laisse à cet égard appercevoir aucune différence, lorsqu'on le compare avec l'air de l'atmosphere confidéré dans les mêmes circonstances.

Sa pefanteur spécifique n'est pas absolu- Sa pesanteur ment la même que celle de l'air ordinaire; spécifique. mais le peu de différence qu'on y observe, donne à soupçonner qu'elle ne dépend que de quelques causes accidentelles qui influent habituellement sur celle de l'air atmosphérique. Il est assez probable qu'elle seroit la même pour l'un & pour l'autre de ces deux fluides, si on pouvoit séparer de l'air atmosphérique tous les corps étrangers qui flottent dans son sein, & qui alterent nécessairement fa pefanteur relative. Ausli trouve-t-on chaque jour quelques variétés dans le réfultat des expériences qu'on peut faire à ce fujet. Nous conviendrons cependant que ces variétés peuvent très-bien dépendre de la manipulation, ou du procédé qu'on employe

dans ce genre d'expérience. Celui que nous avons indiqué précédemment (13) pour juger de la pesanteur relative des différentes especes d'air, seroit bien sans contredit le plus exact & le plus fûr qu'on pût employerà cer effet; mais on conçoit qu'il exige une dose d'air déphlogistiqué qu'on n'est point toujours à portée de se procurer. Nous indiquons donc à sa place celui que le Docteur Priestley nous fournit, & dont M. Lavoisier & M. Fontana se sont servis. Mais nous ne pouvons dissimuler qu'il laisse quelquefois de l'incertitude, & qu'il n'est pas toujours aussiexact qu'on pourroit l'imaginer. Le Docteur Priestley en convient lui-même, & nous ne le donnons ici que pour satisfaire la curiosité de nos Lecteurs. Il consiste à peser exactement les matériaux avant & après la production de l'air.

C'est en procédant de cette maniere, que l'Abbé Fontana est arrivé au résultat suivant: ayant pesé cent quatre-vingt douze grains de mercure précipité per se, il en obtint vingt-six pouces cubes d'air déphlogissiqué, & le mercure étant ensuite repesé, il trouva cent soixante & dix-huit grains & un neuvieme. D'où il conclut que le précipité per se avoit perdu, dans l'acte de sa revivisi-

cation, treize grains & huit neuviemes, qui furent, suivant lui, le poids de vingt-six pouces cubes de l'air déphlogistiqué qu'il avoit obtenu (a); d'où il suit que cette espece d'air pese un peu plus d'un demi-grain par pouce cube. M. Lavoisier estime le poids de ce même air à deux tiers de grains, moins très-peu de choses par pouce cube; ce qui ne s'accorde point assez parfaitement sur des quantités aussi petites, pour n'en pas conclure, vu l'exactitude reconnue de ces deux célebres Opérateurs, que cette maniere de procéder est trop peu sûre pour qu'on puisse s'y confier. Le D. Priestley, comme nous venons de l'observer précédemment, convient bien 1ui-même de l'inexactitude de cette méthode: & voici comment il s'explique à ce sujet.

J'ai mis, dit-il (b), dans un canon de fusil, deux onces & quatre scrupules de minium; j'en ai tiré vingt-six mesures d'air déphlogistiqué, que j'ai reçu dans l'eau, & le résidu recueilli avec tou: le soin que j'ai pu y apporter, pesoit une once seize scrupules dix-huit grains, en sorte que vingt-six mesures d'air

<sup>(</sup>a) Recherch. physiq. sur la nat. de l'air, &c.

<sup>(</sup>b) Exper. & observ. sur diff. esp. d'air, tom. 2.

pesoient sept scrupules six grains, ce qui el hors de toute proportion; ce fut ce résultat qui fit comprendre au D. Anglois, combina peu on devoit compter sur cette prarique; aussi, lorsqu'il voulut s'assurer de la pesanteur spécifique de l'air déphlogistiqué, &h comparer à celle de l'air ordinaire, il cut devoir préférer la méthode de M. Cavendisch; elle consiste à remplir un flacon de l'air dont on veut connoître le poids, & i le peser ensuire exactement: mais il observe très - bien à ce sujet que le flacon devant être préalablement rempli d'eau, pour qu'ou puisse y faire passer de l'air, on ne pent point être fûr, quoiqu'on prenne toutes le précautions imaginables, que l'eau en ait été également épuisée, lorsqu'on cette expérience avec différentes especes d'air, a dont on veut connoître la pesanteur spécifique; cette observation bien vue & bien w réfléchie, engagea le D. Priestley à substitue lu une vessie au flacon de M. Cavendisch, patce qu'on pouvoit faire passer de l'air dans cette vessie & l'en remplir sans la mouillet; ce fut en procédant de cette maniere, que le je regarde encore comme défectueuse, par ila difficulté d'évacuer aussi exactement la se veffie dans toutes les expériences qu'on aut i

comparer, ce fut, dis-je, de cette maniere me le D. Priestley dressa la table des peanteurs spécifiques des especes d'air suivantes.

La vessie remplie d'air phlogistiqué pesa..... 7 scrupules 15 grains. remplie d'air nitreux. 7 s. 16 gr. d'air commun.... 7 s. 17 gr. d'air déphlogistiqué...7 s. 19 gr.

D'où il suit que ce dernier est un peu plus pesant que l'air atmosphérique, & d'où il paroîtroit, comme l'observe très-bien le D. Anglois, en comparant ici la pesanteur spécifique de l'air inflammable, qu'un air étant donné, il seroit d'autant moins pesant. qu'il contiendroit plus de phlogistique. Mais cette conclusion, qui se présente au premier aspect, ne doit point être regardée comme certaine, & elle se trouve contredite par quantité d'observations, dans le détail desquelles nous ne nous permettrons point de descendre, comme trop éloignées du principal but de cet Ouvrage.

(88) Quoique d'une pesanteur spécifique qui paroît différente, l'air déphlogistiqué priétés de l'air déphlogistique priétés ressemble encore à l'air ordinaire par la difficulté avec laquelle il se mêle à l'eau: une les de l'a fois saturée d'air ordinaire selon la proportion qu'elle en contient naturellement, ce

giftique an logues à cel ordinaire.

Apre une de mais le mante in mument le muleur le leure inplem residuée mante alternata leufit e par des mondi ment la leure principe mée avec de l'ende mant mais preut mant. La liquer demeure equement nurs à impade, d'at peri cen le lin gran arre à marième. Ca me a adminis pour arre à marième. Ca me a adminis pour arre à marième. Le les éve des alasis manièques. Il parrès, en un mon, vour de trures es procueres qu'en découvre dans l'air armodificarque; mais loripoire l'enamire plus parriquisérement, ce decouvre qu'el su bemonup meilleur, beaucoup plus sélucce que l'air crémaire, pris dans la portion la plus saine de l'atmosphere.

(89) On s'assure de cette vérité de diffé- L'airdéphle rentes manieres; & si elles ne sont point gistiqué e toutes assez exactes pour qu'on puisse décider que l'air ol avec précision du dégré de salubrité de cette espece d'air, elles le sont assez pour faire connoître en général, qu'il est incomparablement plus salubre que tout air atmosphérique quelconque.

- 1°. On démontre qu'il est plus salubre que l'air ordinaire, en faisant observer qu'une masse d'air déphlogistiqué étant donnée, on peut la respirer bien plus long-tems qu'une semblable masse d'air commun, sans être affecté de la décomposition qu'il éprouve dans le poumon.
- 2°. On en juge encore, mais d'une maniere aussi imparfaite que la précédente, en considérant de quelle maniere la lumiere se comporte dans une masse d'air de cette espece.
- 3°. On en juge enfin par l'épreuve de l'air nitreux; & c'est sans contredit la seule méthode qui puisse satisfaire complétement la curiosité du Physicien. Puisqu'elle lui fait voir en général, comme les deux précédentes, que cet air est réellement plus salubre que

le meilleur air ordinaire, mais qu'elle le fait connoitre en même tems le dégré de salubrité, ou l'excès de salubrité de l'un sir l'autre.

Expérience.

Pour mettre en exécution la premiere de Salatione de ces trois méthodes, il faut choisir deux reconstruir par animaux de même espece, de même âge, & auffi vivaces l'un que l'autre, autant qu'il de possible d'en juger a l'inspection de leur allure. Il faut les renfermer léparément l'un & l'autre sous deux cloches de verre, deux récipiens de même capacité; l'un rempli d'air ordinaire pris dans un endroit où l'air pass pour très-salubre, & l'autre d'air déphlogistiqué : il faut enfin établir ces deux vailseaux à côté l'un de l'autre & à la même tenpérature, sur deux plans recouverts d'un cuir légerement humecté d'eau, afin qu'ils s'v appliquent aussi exactement qu'il est posfible, leur bord étant supposé bien dresk & use à l'émeril : on peut même, pour plus grande exactitude dans l'expérience, char la ger ces deux vaisseaux d'un poids donné qui la les applique plus fortement sur le plan, & ferme plus exactement le passage à l'air er le térieur : celafait, on laisse les choses en cel état, & on obierve que l'animal, renferme sous le récipient rempli d'air déphlogistique, le

y respire plus gracieusement, & qu'il y demeure deux & quelquefois trois fois plus long-tems avant d'être affecté comme l'autre par l'altération de la masse d'air qu'ils respirent chacun sous leur récipient particulier. Si on continue cette expérience au point d'attendre que chaque animal succombe & périsse; on voit pareillement que celui des deux qui a été renfermé dans l'air déphlogistiqué, n'y périt qu'après un tems deux fois & même trois fois plus long: d'où l'on doit conclure, autant qu'il est possible de compter sur le jugement qu'on a porté de la vitalité de ces animaux, que l'air déphlogistiqué est deux & quelquefois même trois fois plus de tems à se corrompre & à arriver à l'état d'infalubrité auquel l'air ordinaire parvient en deux fois & trois fois moins de tems.

C'est de cette maniere que le D. Priesley s'y est pris pour constater cette vérité, & comme il n'ignoroit point les inconvéniens auxquels cette méthode est nécessairement exposée, il ne s'est permis d'en tirer une induction certaine, qu'après avoir népété nombre de sois la même expérience sur différens animaux, & avoir toujours trouvé des résultats constans, malgré les différences

plus ou moins notables qu'il observoit à chaque fois dans ces sortes d'expériences.

On conçoit en effet qu'outre la différence dans la constitution des animaux qu'on sou-

met à ces sortes d'épreuves, & dont on ne peut juger exactement, il peut encore trèsbien se faire que l'altération qu'ils font éprouver à l'air qu'ils inspirent, ne suive point la même progression, & consequemment voilà deux défauts qu'on peut essentiellement reprocher à cette pratique, que nous n'avons indiquée que comme une pratique de puré curiosité. La suivante, quoiqu'exposée à moins d'inconvéniens, n'est pas plus exace Pl. 5. Fig. 5. ni plus précise, puisqu'elle dépend de notre maniere d'être affecté des impressions de la lumiere, & que nous n'avons point de mesure certaine à laquelle nous puissions nous en rapporter. Voici de quelle maniere on procede.

Expérience.
Même vérité
démontrée
par la vivaci
té de la lumiere plongée dans ce
fluide.

On remplit d'air déphlogissiqué un vaisseau cylindrique, un peu long, de douze à quinze pouces par exemple, & large de 12 à 15 lignes; on le retire de dessus la tablette de la cuve, & on le bouche avec l'obturateur (Pl. 2. Fig. 4), asin de le retourner de bas en haut, sans perdre une portion de l'air dont il est rempli: on plonge alors une bougie allumée dans ce vaisseau. & on voit aussitôt la lumiere s'alonger, s'élargir; devenir scintillante, au point qu'on ne pourroit en supporter long-temps la vivacité & l'éclat.

Le même phénomene, ou un phénomene tout à fait analogue se fait observer, lorsqu'on plonge dans un semblable vaisseau, pareillement rempli d'air déphlogistiqué, un charbon allumé: on l'entend décrépiter, & il scintille d'une maniere admirable; souvent le charbon s'enflamme, comme si on le souffloit fortement; on se sert très-commodément pour cette expérience, d'un fil de métal AB (Pl. 5. Fig. 5.) tourné en forme de spiral, & dans lequel on engage le charbon: un morceau de braise allumée produit encore plus d'effet qu'un charbon; la scintillation est plus vive, & la braise s'allume plus fûrement.

Si les deux méthodes précédentes de juger de la salubrité de l'air déphlogissiqué Même vérité n'ont point tout le degré de précisson qu'on pat la preuve pourroit desirer, la suivante est on ne peut treux. plus exacte, & nous avons déja suffisamment constaté son exactitude, pour ne point être obligés de revenir sur cer objet. On juge donc avec toute l'exactitude possible de

la salubrité de cette espece d'air, en le soumettant à l'épreuve de l'air nitreux, & en comparant le résultat de cette expérience à celui d'une semblable, faite avec l'air atmosphérique le plus falubre qu'il soit possible de se procurer. On conçoit facilement que ces sortes d'expériences ne peuvent être conftantes dans leurs résultats: que ceux-ci dépendent de la constitution des fluides qu'on foumet à ces sortes d'épreuves, & conséquemment qu'on ne peut point en conclure en général que l'air déphlogistiqué soit plus salubre de tant de degrés que l'air atmosphérique; mais seulement que tel air déphlogistiqué est de tant de dégrés plus salubre que tel air atmosphérique, pris tel jour & à telle heure dans une portion déterminée de l'atmosphere.

Or, en répétant plusieurs sois ces sortes d'expériences, voici le résultat le plus fréquent que j'ai trouvé, en me servant d'une mesure qui remplissoit un espace de cinq pouces, dans une jauge d'un pouce de diametre, deux mesures semblables devoient donc occuper un espace de cent vingt lignes, si les deux airs ne se susseint pas plus combinés, qu'il arrive lorsqu'on mêle l'air nitreux avec un air totalement méphirique, tel que l'air sixe, ou l'air inslammable.

L'air atmosphérique le plus salubre que l'aie pu me procurer à Paris, ayant été mê-Lé à parties égales avec l'air nitreux, le volume du mélange fut diminué de 40 lignes; mais il le fut assez communément de 90 lignes, lorsque je mêtai le même air nitreux avec l'air déphlogistiqué, d'où je conclus que cette derniere espece d'air étoit plus du double plus salubre que l'air atmosphérique que j'avois éprouvé.

(90) Nous avons observé, en parlant de Déconnal'air inflammable, que cet air mêlé avec de inflammable l'air commun s'enflammoit brusquement, & avec l'air déque son inflammation étoit accompagnée d'une détonnation d'autant plus forte, toutes choses égales d'ailleurs, que l'air atmosphérique avec lequel il étoit combiné, étoit plus pur ou plus salubre: d'où il suit manisestement qu'elle doit être encore plus forte, lorsqu'on mêle en justes proportions l'air inflammable avec l'air déphlogistiqué; & c'est ce que l'expérience confirme d'une maniere satisfaisante.

phlogistiqué

Pour obtenir tout l'effet possible de la détonnation de l'air inflammable combiné avec l'air atmosphérique, il faut, comme nous l'avons indiqué précédemment (72), mêler ces deux fluides dans le rapport de 2 à 1,

c'est-à-dire, introduire dans le vaisseu un double volume d'air atmosphérique; mais il n'en est pas ainsi de l'air déphlogistiqué: on doit l'employer en moins grande proportion. Il ne faut ici qu'un peu plus du tiers de cette espece d'air, pour que la détonnation de l'air inslammable soit autant sorte qu'il est possible; & pour faire cette expérience avec toute l'exactitude qu'on peut y mettre, voici de quelle maniere nous procédons.

Nous failons passer dans un flacon à col renversé une mesure donnée d'air déphlogistiqué, & deux mesures semblables d'air inflammable, de façon toutefois que la fomme de ces trois mesures soit plus que suffisante pour remplir toute la eapacité du vaisseau, que nous appellons avec M. Volta, notre pistolet à air inflammable : cela fait, on conçoit que la proportion de l'air déphlogistiqué n'est pas tout-à-fait aussi grande qu'elle le devroit être; mais la méthode que nous employons pour remplir le pistolet, y supplée de reste: nous le remplissons entierement de millet. Or, l'air atmosphérique disséminé entre les parties de la graine, se mêlant au mêlange d'air que nous venons de faire, augmente nécessairement la dose d'air falubre qui doit entrer dans la combinaison des



deux airs . & supplée à ce qui manque d'air déphlogistiqué. Ce supplément à la vérité est un peu vicieux; mais de quelque maniere qu'on s'y prenne, à moins qu'on ne remplisse la capacité du vaisseau avec du mercure, on ne peut éviter cet inconvénient; & il détériore si peu le résultat de l'expérience, que nous n'imaginons pas qu'il soit nécessaire de prendre cette derniere précaution; car l'explosion a de quoi satisfaire & démontrer que, plus l'air combiné avec l'air inflammable est salubre, plus la combustion du mélange est rapide, & plus la détonnation est forte : on excite cette explosion avec une étincelle fournie par l'Electrophore, ou par le conducteur d'une machine électrique ordinaire.

(91) Ce seroit bien ici qu'il conviendroit d'examiner la formation, ou la composition de l'air atmosphérique, en s'aidant des lumieres qu'on peut retirer de la constitution de l'air déphlogistiqué: plusieurs célebres Physiciens se sont déjà occupés de cet objet, depuis les nouvelles découvertes que nous venons de publier; mais malgré le génie qui distingue seurs hypotheses, de celles qu'on prend plaisir à fabriquer, dès qu'il se présente un nouveau phénomene,

nous ne pouvons nous dissimuler qu'on s'est un peu trop hâté, & qu'il reste encore un trop grand nombre de faits à recueillir, à examiner, à concilier. Avant qu'il foit pofsible de former un corps de doctrine, qui puisse nous conduire à une hypothese générale propre à nous fatisfaire, nous nous bornerons à quelques observations sur l'origine de l'air déphlogistiqué, & nous croyons que ces observations sont d'autant plus importantes à étudier, qu'elles peuvent nous éclairer davantage dans la marche que nous devons tenir, pour arriver plus sûrement à la connoissance de la constitution naturelle de l'air.

Laissant de côté la variété des moyens De l'origine de l'air dé-phlogistiqué, qu'on peut employer pour se procurer de l'air déphlogistiqué, moyens qui tiennent tous à un même principe, confidérons seulement celui que nous avons employé & qu'on doit regarder comme le principal, le plus général, & celui dont les autres dérivent. Nous avons retiré cet air d'une chaux métallique revivifiée par l'action seule du feu, sans aucune addition, & nous avons fait observer à cet égard que l'addition de toute matiere quelconque, propre à hâter la revivification de la chaux, en lui fournissant

plus abondamment le principe inflammable, snuit & dénature tout à fait la qualité de l'air, ou du produit que fournit certe opération; cette addition nuit, non en ce qu'elle décompose le produit, & lui enleve quelques-uns de ses principes, mais en ce que fournissant elle-même assez abondamment un produit du même genre, mais bien différent dans son espece, le produit qu'on obtient alors est un véritable mélange, une `véritable combinaison des deux especes d'air, qui se dégagent en même temps : on n'obtient donc ce produit dans son état de pureté, ou dans son état d'intégrité, que dans le cas où on peut séparer solitairement & sans aucun mélange le principe aérien de la chaux métallique: mais il se présente ici une difficulté, & nous ne croyons pas qu'on puisse la résoudre de maniere à ne laisser aucun doute sur sa solution. La chaux métallique qu'on revivisie, contient-elle naturellement l'air qu'elle fournit, dans l'état de pureté où on le trouve après l'acte de la revivification, ou cet air, en se dégageant de la chaux, se purifie-t-il par l'action du feu qui le précipite pour s'emparer de sa place? car on ne peut disconvenir que cette opération ne soit une véritable précipitation, & même une précipitation réciproque; seconde question que nou croyons devoir discuter ici, pour la sais faction de ceux qui ne sont pas absolument instruits des principes de la chymie, & nou commencerons même par cette derniere ce qui rendra l'intelligence de la premier beaucoup plus facile.

De la calcimation métaux & de L'augmenta sion de poids qu'on trouve dans es liques.

(92) On sait de tout temps, ou mieux, depuis qu'on a su discuter & résléchir sur les produits des opérations chymiques. qu'une chaux métallique pese plus que le méchaux métal- talqui la fournit; mais on ne connoît bien. & on n'est assuréde la véritable cause qui produit cet eff t, que depuis qu'on s'est applique à l'étude des nouvelles découvertes qui font l'objet de notre Ouvrage. Avant ce temps, chaque jour donnoit naissance à une nouvelle hypothese qui détruisoit celle qu'on avoit imaginée la veille, & chaque Ecole de chymie avoit sa façon particuliere d'expliquer ce phénomene. On peut se former une légere idée de la diversité des hypotheses qui ont successivement régné dans l'Ecole, en consultant le troisieme volume de nos Elémens, ou mieux encore en lisant l'Ouvrage de M. de Morveau, intitulé Digressions Académiques. Cependant la véritable cause de ce phénomene n'avoit point été inconnue

tout le monde; le D. Jean Rey, Médecin clans le Périgord, l'avoit découverte dans Le fiecle dernier, & l'avoit même publiée dès 1630, dans un petit Ouvrage qu'il sit imprimer alors (a), & qui fera à jamais époque dans l'histoire des découvertes physiques pour le dix-septieme siecle : cet Ouvrage précieux aux Physiciens & aux Chymistes, s'étoit comme perdu par le laps du temps, mais grace aux soins de M. Gobet, qui le fit réimprimer en 1777, chacun fut ators à portée d'admirer le génie de son Auteur. Séparé du commerce des Savans, isolé dans une petite Bourgade de Province, & guidé seulement par son génie, le D. Jean-Rey avoit découvert que le phénomene dont il est ici question, ne dépendoit que de l'air qui s'unit à la chaux du métal, a proportion que celui-ci se calcine, & qu'il se depouille de son phlogistique. « L'air » épaissi, dit le Docteur, s'attache à la » chaux & va adherant peu à peu jusqu'à if fes plus minces parties: mais quand tout » en est affublé, elle n'en sauroit prendre 's davantage: ne continuez plus, ajoute-

<sup>(4)</sup> Essais du D. Jean Rey.

» t-il, votre calcination fous cet espoir
» vous perdriez votre peine ».

Voici donc l'air qui prend la place de phlogistique, à proportion que le principal inflammable, qui constituoit l'état métal que du métal qu'on calcine, s'en échappe de dans ce sens on peut dire que l'air précipile phlogistique: or, comme l'air est beaucoup plus pesant que le phlogistique il ne doit point paroître étonnant que chaux métallique qui résulte de cette calcine, d'être d'auta d'être calciné, & elle doit l'être d'auta plus que certe chaux s'est emparée d'une plus que certe chaux s'est en que que le principal de la

Veut-on s'assurer que dans une calcination métallique, l'air remplace le phlogistique à mesure que celui-ci s'échappe? not en trouvons la preuve dans une suite d'et périences bien faites, dont on pourra la le détail également bien fait dans un ou vrage de M. Lavoisier (b), qui sit revival en 1774, l'opinion du D. Jean Rey; long temps avant qu'on pensât à répandre l'ou vrage de ce dernier entre les mains de la Savans.

<sup>(</sup>a) Opuscules physiq. & chymiq.

o. Cet ingénieux Académicien s'apperd'abord que la calcination des métaux arfaits. & c'est de ceux-la dont il est ici stion, ne pouvoit se faire sans le conrs de l'air atmosphérique; & quoique cette iré fût déja reconnue d'une grande partie Chymistes, aucun avant lui ne l'avoit vie comme il convenoit, & n'avoit su tirer les inductions qu'elle présente naellement; il la suivit donc avec soin, & rit que cette calcination s'opere aussi comtement qu'il est possible, & que les méix se convertissent parfaitement en chaux. squ'on les expose convenablement à l'acn du feu, dans des vaisseaux qui ne sont int entiérement clos, & dans lesquels on Enage un accès assez facile à l'air ambiant. 20. Il éprouva ensuite, & l'expérience lui nfirma que la calcination des mêmes méex a également lieu, à quelques différens près qui doivent être bien remarquées, figu'ils sont renfermés dans une portion zir, elle - même renfermée sous une oche de verre, où ils ne sont point exposés l'air libre. Il parvint à les calciner à l'aide un miroir ardent: mais la calcination ne se point, au rapport de M. Lavoisser avec

la même facilité qu'elle se fût faite à libre.

3°. Il découvrit encore qu'une cert portion de métal étant réduite en chauxe une masse donnée d'air, il n'est plus pe ble de pousser plus loin cette calcina dans le même air, en employant mên chaleur la plus violente & la plus sont

4°. M. Lavoisier remarqua, outre cela, mesure que la calcination s'opere, le vol d'air dans lequel elle se fait, diminue k blement, & que cette diminution estàprès proportionnelle à l'augmentation poids que le métal acquiert en se calcir

Il paroît donc manifeste, d'après of suite bien ordonnée d'expériences, & on lira avec la plus grande satisfaction détail, dans l'ouvrage de l'Auteur me qu'à proportion que l'action du seu déc pose un métal, & lui fait perdre son se gistique, l'air dans sequel cette calcins s'opere, remplace ce phlogistique, & a un nouveau poids à la chaux métallique c'est dans ce sens que nous avons dit ci sus que l'air précipite le principe instal ble. Il ne paroît pas moins constant, & périence le justisse également, que lors

vivifie une chaux métallique, le phlogistiie ou le principe inflammable précipite ir à son tour, car cette revivification n'a eu qu'autant que le principe aérien se déige & abandonne la place au principe inimmable. M. Lavoisier a même observé que quantité d'air qui se dégage dans cette opétion, est à peu-près correspondante à la diunution de poids du métal qui se trouve duit, & c'est encore une expérience très-Slicate & très-curieuse que nous devons au Snie de ce célebre Académicien; d'où il fulte què l'air & le principe inflammable, ent respectivement l'un à l'égard de l'autre fonction de précipitant, & c'est dans ce ens que nous avons regardé la totalité du hénomene, comme une précipitation réproque.

Il est donc constant que l'air déphlogisqué qu'on obtient, lorsqu'on revivisie une haux sans addition, & par l'action seule du eu, n'est autre chose que la portion d'air mosphérique qui s'étoit engagée dans le métal, à proportion que son phlogistique s'en chappoit, & que ce métal perdoit ses proriétés métalliques; mais il se présente ici me grande question, & cette question est point facile à résoudre: la voici.

Grande queftion fur la génération de l'air déphlogirliqué.

(93) L'air atmosphérique qui remplace le phlogistique, reçoit-il alors le dégré de pureté ou de salubrité, sous lequel il se présente lorsqu'on le dégage de la chaux métallique; & doit-on croire que ce n'est que la portion la plus falubre de l'air atmosphérique qui se combine & s'unit à la chant métallique? Ou cet air se purifieroit-il au moment où on le retire de la chaux mérallique qu'on revivisse? On ne peut encort former que de simples conjectures à ce sujet. Le fait, le seul fait bien constaté, c'est que cet air est bien différent de l'air armosphérique ordinaire; mais comment s'affurd & faisir la circonstance qui le rend tel? C'est, il faut en convenir, le point de la difficulté. On peut imaginer, & cette idée n'est point sans fondement, que la même action du feu qui opere la calcination du métal & le dépouille de son phlogistique, en dépouille en même tems l'air qui tend à s'unir à la chaux métallique. Dans ce cas, acquerroit dans l'acte même de st combinaison, la salubrité qu'on y découve après la revivification de la chaux. Mais l'o pinion contraire paroît également bien fordée. On peut également imaginer que la chaux tourmentée par l'action du feu qui la revivisse, s'empare

s'empare du phlogistique que l'air atmosphérique avoit entraîné avec lui, & qu'il fait portion de celui que le feu lui communique: d'où il suivroit que c'est à ce moment seul que l'air atmosphérique se purisse ou se dépouille de la surabondance de son principe inflammable. Une preuve, ou mieux une induction qui paroît favoriser cette opinion, c'est que cet air est d'autant plus pur, ou mieux d'autant plus déphlogistiqué, qu'on brusque davantage l'opération; il n'est donc pas naturellement dans la chaux dans l'état de perfection sous lequel il se présente lotsqu'il s'en échappe. La même dose en effet de précipité rouge, separée en deux parties égales, & traitée de la même maniere dans deux vaisseaux différens, l'une avec un seu plus actif. l'autre avec un feu plus lent, fournit deux masses d'air déphlogistiqué, dont les qualités sont manifestement différentes; il y a plus, toute la masse d'air déphlogistiqué qu'on obtient d'une quantité donnée de précipité rouge, n'est point de même qualité. Les premiers & les derniers produits ne sont point, à beaucoup près, aussi bons que le produit moyen. Mais malgré ces inductions qui favorisent singulierement la derniere opinion, je regarde encore la question comme indécise, & digne de toute l'attention de ceux qui viendront après nous.

# SECTION CINQUIEME.

Des Airs acides & alkalins.

(94) On distingue encore d'autres especes d'air fixe bien différentes de celles dont nous avons fait mention dans les quatre Sections précédentes, & on les désigne par les qualités les plus sensibles qu'on leur a remarquées: de la les différens airs acides & alkalins dont il nous reste à parler: nous diviserons donc cette Section en deux articles; le premier traitera des airs acides, & le second des airs alkalins.

#### ARTICLE PREMIER.

## Des Airs acides.

(95) Si on a disputé & si plusieurs Chymistes disputent encore le nom générique d'air, aux dissérens produits dont nous avons sait mention jusqu'a présent, nous conviendrons de bonne soi que cette dispute paroît

mieux fondée, lorsqu'il s'agit de ceux dont il nous reste à parler: semblables à la vérité aux précédens par la forme sous laquelle ils se dégagent des mixtes dont on les retire, ils ont cela de particulier, qu'ils ne peuvent conserver cette forme aériene, qu'autant qu'ils ne sont point exposés au contact de l'humidité, & de quantité d'autres substances avec lesquelles ils ont la plus grande tendance à la combinaison: ce seroit donc ici qu'on seroit tenté de changer cette dénomination générique, qu'il a plu au D. Priestley de donner à ces sortes de produits, & de regarder ceux-ci comme de simples vapeurs réduites au plus grand dégré d'expansion: mais la théorie en deviendroit-elle plus claire, plus lumineuse; la sphere de nos connoisfances en seroit-elle plus étendue? Non sans doute quelque dénomination qu'on leur donne, l'air naturel n'en échappera pas moins à la sagacité de nos recherches, jusqu'à ce que quelque heureuse découverte nous ait mis à portée d'en faire une analyse plus exacte. Rien ne nous oblige donc à faire schisme avec le D. Priestley, & quelqu'impropre que puisse paroître le nom qu'il accorde à ces sortes de produits, nous leur conserverons d'autant plus volontiers.

que nous n'en voyons point de meilleur & de plus propre à leur donner, & que s'ils font plus susceptibles de perdre leur forme aérienne, ils la conservent néanmoins, en prenant les moyens propres à la leur conferver.

Pour obtenir ces produits sous forme aérienne, & il en est de même de ceux dont nous parlerons dans l'article suivant, il faut évirer avec soin le contact de l'eau, & de toute humidité quelconque avec lesquelles ils ont la plus grande affinité: on ne pourroit se les procurer en se servant du même appareil dont nous avons fait usage pour obtenir les produits précédens; ils se combineroient avec l'eau à leur passage, & le peu de produit aérien qui s'éleveroit au haut du récipient, seroit dénaturé & bien différent de celui qu'on se propose d'obrenir. Pour obvier à cet inconvénient, on substitue du mercure à l'eau, dont on remplit la cuve & les récipiens : or , on conçoit , qu'abstraction faite de la dépense que doit occafionner le mercure, on ne pourroit opéret aussi facilement dans un fluide aussi dense. avec des appareils aussi grands que ceux dont nous nous sommes servis jusqu'à préfent: il a donc fallu faire un appareil particuker pour ces sortes d'expériences, & voici la forme & les dimensions de celui auquel nous avons cru devoir donner la préférence : il réunit à l'avantage d'exiger peu de mercure, celui d'être très-commode & très-propre à la manipulation des expériences (a).

(96) Imaginez une petite caisse AB, (96) Imaginez une petite caisse AB, Description (Pl. 5. Fig. 6.) bien jointe, bien assemblée, de l'appareil une reture. & d'un bois peu poreux, de 7 pouces de Pl. 5. Fig. 62. long, fur 3 pouces & demi de largeur & quatre pouces de profondeur. La capacité intérieure de cette caisse est diminuée par deux especes de joues de bois collées sur la longueur, & dont la cavité est représentée en R, (Fig. Pl.s, Fig.7. 7. ) le diametre, ou la largeur intérieure de la caisse est réduite par ce moyen

<sup>(</sup>o) Depuis que nous avons fait gravez cet appareil nous avons imaginé de le faire faire en tôle, & de le faire vernir d'un vernis très-dur : il n'est pas plus commode que celui dont nous nous servions auparavant; mais il a cet avantage que nous n'avons point à craindre, que le bois venant à travailler & à se resserrer par la sécheresse, ses jointures deviennent plus lâches, & que le mercure se filtre par les assemblages. On remédie cependant assez facilement à cet accident avec un peu de cire qu'on étend sur les endroits par lesquels le mercure coule.

cité est suffisante pour recevoir les vaisseaux qui doivent y être plongés : ces deux joues vont en s'amincissant de bas en haut. & n'excedent point la moitié de la profondeur de la caisse : elles se terminent en a, b où elles forment une petite arrête sur chaque côté de la caisse : on voit en c & d un petit tasseau de chaque côté; il sert à retenir la PLs, Fig. 8. tablette A B (Pl. 5, Fig. 8.) qui s'appuie sur l'arrête dont nous venons de parler, & qui glisse librement dessus, dans les cas où il faut la mettre en place, ou la supprimer. Cette tablette qui remplit toute la largeur de la caisse, n'a que deux pouces sur son autre dimension: elle est percée d'un trou a de quatre lignes de diametre, évasé en-dessous & dans toute l'épaisseur de la planche, en forme d'entonnoir, & dans lequel on colle en dessus & en l'y faisant entrer à vis, une petite tétine de bois, percée à jour, & excédant d'une ligne le plan de la tablette.

Cette tétine, dont nous devons l'invention à l'Abbé Fontana, nous a paru indispensablement nécessaire pour l'exactitude de la plupart des opérations. Lorsqu'on veut en effet faire passer un air quelconque d'un vaisseau qui le renferme dans un autre rempli de

mercure, & établi sur la tablette AB, on conçoit facilement que la résistance qu'il doit éprouver à traverser la colonne de mercure contenue dans ce vaisseau, doit être plus grande que celle qui se fait sentir autour des bords du même vaisseau, qui ne sont entourés que d'une petite épaisseur du même fluide dans lequel il plonge. Delà fi ces bords ne sont point parfaitement joints à la tablette, s'il se trouve la moindre issue par lequel l'air puisse s'échapper, on le voit effectivement se porter au dehors, & on perd une portion de l'air qu'on a souvent intérêt de ménager avec le plus grand soin : or, cette tétine qui s'éleve dans l'intérieur du vaisseau, dirige le chemin que l'air doit suivre dans cette occasion, & le détermine à passer entierement dans le vaisseau, en supposant cependant qu'on ne l'introduise point à trop grandes doses à la fois ; sans cela, l'entonnoir creusé dans l'épaisseur de la tablette, n'étant pas assez grand pour le contenir, on le verroit se répandre & s'échapper à travers le mercure de la caisse.

La tablette A B est très-étroite, & doit être telle pour la commodité de l'appareil. On ne peut donc y pratiquer une rainure pour y introduire l'extrêmité des syphons communiquans, destinés à apporter l'air qu'ou engendre dans les magafins ou vaisseaux qui doivent le recevoir; mais on n'a pas besoin ici de cette disposition, n'ayant que de trèspetits vaisseaux à remplir. On supprime entierement la tablette. & on les tient à la main: on a par ce moyen la facilité de les plonger aussi profondément qu'on veut dans le mercure dont la caisse peut devenir affamée, & on opere on ne peut plus commodément. On a soin de poser la caisse sur un plateau CD, creusé à la maniere de ceux dont on se sert pour poser des tasses à casé. Les dimensions de ce plateau doivent excéder d'environ un pouce en tout sens celles du fond de la caisse, & il est destiné à recevoir le mercure qui peut s'épancher pardessus les bords de la caisse. Telle est en deux mots la forme de notre appareil : voici celle des vaisseaux dont nous nous servons.

Magafins ou récipiens. Pl. 5, Fig. 9.

Ce sont des cylindres de crystal AB (Pl. 5, Fig. 9.) de six pouces de hauteur, & dix lignes de diametre. Chaque cylindre a sa petite cuvette CD, pareillement de crystal, d'un pouce de prosondeur, & suffisamment large pour recevoir librement le vaisseau cylindrique. Nous n'employons point de plus grands magasins pour recevoir nos pro-

duits, & nous multiplions ces magasins à raison de la quantité d'expériences que nous avons à faire avec l'espece d'air qu'ils contiennent. A cet effet, lorsque nous avons décidé ce nombre d'expériences, nous remplissons de mercure autant de vaisseaux cvlindriques que nous plongeons dans autant de cuvettes remplies elles-mêmes de mercure, & sur lesquelles nous collons une étiquette qui indique l'espece d'air à rensermer dans le cylindre.

On peut encore ajouter à ces magafins des flacons de crystal bouchés à l'émeril A B ( Pl. 5, Fig. 10.), que nous choisissons de trois Pl. 5, Fig. pouces de hauteur, & d'un pouce de groffeur; & nous nous fervons de ceux-ci, chaque fois que nous devons faire passer le produit qu'ils contiennent sous un des précédens magasins établis sur la tablette de la cuve. Remplis de l'espece d'air qu'ils doivent contenir, on les met en réserve, après les avoir exactement bouchés dans le mercure de la cuve.

Cela fait, nous disposons dans un petit matras AB (Pl. 5. Fig. 11.) de deux pouces ou environ de diametre les matériaux de l'air que nous voulons nous procurer, & nous y adaptons un tube communiquant abc, dont la branche b est au moins de

- Douces de longueur, afi rette du marras de la cuve a a raillean aux être polé fur m === : 107 L CC TTTE THE nous arons Nous letteral e rabe communi-1. coi d. mir wer in fur fait d'ef-Transport de transport de la blanc d'œuf m atimem i'm une mande de linge dan com man & des que le in all the control of the pas plus d'une nem neure a ten in eine erat d'opérer. . ==== .: ===fiftent à faire matter protecte dans le matte 2 . . . . . . . . . . . d'en extraire et ant on ne doit rece-- Ette à cer effet, to - ":= ique rentermi k :- : zs . ef totale- tr Duren de a m canches qui s'é : empliffent, & se de antimi iniquant; mas e leur rive le pénétrante in the rise de creie du tube inchore iver i foin que Le le une inte plongée dans

> eve de tenant a la main ; en ouverture en bas, & ;

Mac réci, PL s

plongée dans la même masse de mercure, on l'apporte au-dessus du tube au moment où l'air qui s'exhale au dehors, porte avec lui ce caractere sensible qui le distingue.

On voit alors des grosses bulles d'air s'élever sous ce récipient, & décanter le mercure à proportion. Dès que ce vaisseau en est rempli à la hauteur de trois pouces ou environ, on retire de l'autre main le réchaut de dessous le matras, en faisant tourner la platine D qui le porte : l'action se rallentit alors; il ne passe plus que quelques bulles qui se forment lentement; & dès qu'il ne reste plus qu'un pouce ou environ de mercure dans le cylindre ou dans le récipient, on le retire de dessus le tube communiquant, & le laissant toujours plongé dans le mercure de la cuve, on y apporte sa cuvette, pour le recevoir & le mettre en réserve. On apporte un second cylindre pour le substituer à la place du premier; on ramene le · seu sous le matras, & on procede de la même maniere pour remplir les autres vaisfeaux.

En procédant ainsi, c'est-à-dire, en éloignant au besoin le seu de dessous le matras, on arrête, ou mieux on rallentit suffisamment le dégagement du principe aérien, & on a le tems de mettre un magafin en ferve, & d'en préparer un second, & dévite l'inconvénient de respirer pendant de tems des vapeurs fâcheuses & désagréable qui continueroient à se dégager, & qui porteroient dans l'armosphere. Ces préliminaires généraux établis, nous indiqueroiles autres manœuvres à proportion que matiere le requerra.

Division des

(97) On distingue différentes especes d'a acide, l'air acide sphatique, l'air acide triolique, l'air acide marin, & l'air acid végétal, oul'air acide acéteux; il ne manq à cette distribution que l'air acide ninci qu'on n'a encore pu se procurer par auci des moyens connus jusqu'à présent; & sio parvient un jour à volatiliser l'acide nitres au point de l'amener à un état aériforme ce produit sera bien différent de celui do nous avons parlé suffisamment sous le not d'air nitreux (Sect. 2.) La distinction que nous venons d'établir entre les différent especes d'air acide, est fondée sur la natur des substances qui les produisent, & ils of tous des caracteres généraux qui leur son communs, & très-peu de propriétés particulieres qui les distinguent; nous les ind querons le plus succintement qu'il nous sen ffible, dans autant de Paragraphes partiliers.

### PARAGRAPHE PREMIER.

# De l'Air acide sphatique.

(98) Il est une espece particuliere de phat, qu'on nomme en Angleterre Sphat Derbyshire; quelques uns le désignent us le nom de Sphat Vitreux, parce qu'il nitient une assez grande quantité de subsince verdâtre; d'autres le nomment Sphat hosphorique, parce que mis en poudre des charbons allumés, il s'y allume & te une petite slamme bleue phosphorite: mais il est plus particulierement connu us le nom de Fluor Sphatique, ou simmement sous le nom de Fluor; il produit, ar l'intermede de l'acide vitriolique, aidé de action modérée du seu, l'air acide dont il ici question.

L'origine de cette découverte est due à L. Scheele, Savant Suédois : il imagina de stiller cette substance dans des vaisseaux e verre ; il en retira un acide particulier, ont les propriétés lui parurent singulieres, uelques uns le regarderent comme un nou-

D'où l'on ire cette efpece pariculere d'air. vel acide minéral, bien distingué de qu'on range communément dans cette cl Il se présente à la vérité avec des carast qui lui paroissent convenir uniquement, & différents de ceux qui caractérisent les ac minéraux : on prétend qu'il agit si puiss ment sur les vaisseaux de verre qui le ferment, qu'il les corrode & qu'il les pe & cet acide est si volatil & doué d'une expansibilité, qu'on parvient à l'obt fous forme parfaitement seche, sous forme aérienne permanente, tant qu'il : point en contact avec l'eau, ou avec moindre humidité quelconque; celle qui re habituellement dans l'atmosphere, suffit; lui faire perdre cette derniere propriété remarque en effet en lui une affinité él nante, avec tout principe aqueux quek que, & dès qu'ils sont en contact, o voit perdre aussitôt sa limpidité, & se tr former en une maffe terreuse d'autant folide, qu'il s'unit à une plus grande qu tité de ce principe; delà le nom d'air cret que quelques Physiciens, peu inst des principes de la faine Chymie, lui nerent d'abord, mais qui n'en n'im point à ceux qui surent étudier ce ph mene, & qui analyserent cette nouvelle

Rion. Veut-on se procurer cet acide sous me aérienne constante? Voici de quelle niere il faut procéder.

99) Renfermez dans un des matras dont 18 avons parlé précédemment (96), une de l'air acide sphatique. ze ou environ de sphat fluor en poudre, choifissez, pour plus grande sûreré de spérience, celui qui contient une plus ınde quantité de matiere verte. Versez parsus, deux ou trois onces d'acide vitriolie bien concentré; lutez au col du matras tube communiquant, & établissez cet pareil sur la colonne (Pl. 1. Fig. 2.), de Pl. 1. Fig. 2. con que le fond du matras soit très-proe des charbons d'un petit fourneau établi r la tablette de la même colonne, & que us puissiez néanmoins éloigner le fourau, en faisant mouvoir circulairement la blette.

Faites plonger le bec du tube communilant dans le mercure de la cuve, & chaufz le matras ; bientôt l'acide vitriolique fira avec assez d'efficacité sur le sphat, our le décomposer, & l'acide sphatique en échappera fous une forme aérienne. lissez passer tout l'air atmosphérique qui implissoit la porrion vuide du matras, & tendez, avant de mettre le produit en réserve; que ce produit ne soit plus combiné avec de l'air commun : vous vous en affirerez aisément par l'odeur active & pénétrante que cette nouvelle espece d'air porte avec elle; présentez alors au-dessus du bec du tube communiquant, un des petits vaisseaux cylindriques dont nous avons parléci-dessus (96), en suivant avec attention le procédé que nous avons décrit, & vous le remplirez d'un fluide très-limpide, & parfaitement semblable à de l'air ordinaire : mettezle en réserve, pour en remplir un second, un troisieme, & en général autant que vous voudrez, car la dose indiquée est en état de fournir plus d'une pinte de produit aériforme.

Propriétés de l'air sphazique. (100) Tant que ce fluide demeurera rerfermé dans de semblables vaisseaux, & qu'il y sera contenu par du mercure extrêmement sec, il conservera constamment sa sorme aérienne, & il jouira très-complétement de la vertu expansive qu'on, remarque à l'ait ordinaire; c'est-à-dire, qu'il sera susceptible des impressions & de la température extérieure : il s'étendra, se dilatera, & augmentera de volume, lorsque la chaleur augmentera d'intensité dans l'atmosphere, & par la raison contraire, il se condensera d'iniques

liminuera de volume, lorsque la température extérieure deviendra plus froide; jusques-là, point de différence entre l'air commun & l'air sphatique: il en differe cependant essentiellement par les caracteres suivans.

(101) Si on le considere relativement à la végétation, à l'économie animale & à la méphitique. combustion des corps, il ne paroît pas moins méphitique que l'air fixe & l'air inflammable, dont nous avons parlé précédemment, & en général que tout autre fluide qu'on range dans la classe des mosfettes les

Une lumiere en effet plongée dans un vaisseau rempli d'air acide sphatique, s'y éteint aussi promptement que dans la vapeur la plus méphitique, & cet effet peut se réitérer plusieurs fois de suite, & fait à chaque fois observer le même phénomene.

plus dangereuses.

Soumis à l'épreuve de l'air nitreux, l'air Sphatique ne paroît aucunement se combiner; point de rutilation dans le vaisseau, dans lequel on fait ce mélange, point d'abforption, & la masse des deux airs conserve la totalité de son volume, & occupe toute la capacité qu'exige la fonime des deux volumes: or, nous avons démontré précédemment qu'une masse d'air donnée, étoit d'autant moins falubre, ou d'autant plus dangereuse à respirer, qu'elle se combinoit moins facilement. & moins abondamment avec l'air nitreux : on peut donc conclure de l'effet que nous venons de rapporter, que l'air sphatique n'est nullement respirable. & qu'il est singulierement méphitique.

Des plantes plongées dans une atmosphere the cet air, s'y dessechent en très-peu de remrs, sans que l'addition de nouvelles plantes puisse le corriger, comme il arrive par rapport à l'air fixe, dans lequel on parvient à faire végéter des plantes qui se rétablissent, en absorbant la portion méphitique. L'air sphatique est donc on ne peut plus méphitique, & differe en cela de l'air atmosphérique, auquel il ressemble par les propriétés que nous avons indiquées ci-deffus : il en differe encore par l'affinité singuliere qu'on lui decouvre avec l'eau, & cette affinité mérite la plus grande attention de la part du Physicien.

102 : Sa tendance a s'unir à l'eau eff fi orando, qu'il se combine facilement avec celle or il renconere dispersée dans l'air atmolohorque. On voi communément dans L mais et, dans togne! on excite le déreconsument de cet air, on y voit des fumés

blanches plus ou moins abondantes, à raifon de la quantité plus ou moins grande d'humidité qui se trouve répartie dans la masse d'air atmosphérique, qui acheve de remplir la capacité de ce matras; or, ces fumées, ces vapeurs blanches ne sont autre chose que le produit de la combinaison de l'acide sphatique, avec les parties aqueuses qu'il rencontre sur son passage. Ces sumées sont encore assez abondantes, & dépendent du même principe, lorsqu'on laisse perdre dans l'atmosphere, la vapeur aérienne qui s'échappe par le bec du tube communiquant : mais veut-on démontrer d'une maniere plus curieuse & plus sensible, cette extrême affinité entre l'air acide sphatique & l'eau, nous avons deux moyens très-industrieux que nous devons au Docteur Priestley, & qui méritent bien d'être connus. Voici le premier.

(103) Adaptez à la cuve, la tablette AB, (Pl. 5. Fig. 8.) & disposez sur son orifice movende montrer a, un des vaisseaux cylindriques que vous te affinit : aurez rempli d'air sphatique très-clair, très-! limpide; ayez un petit flacon, & qui soit tel, que plongé dans la cuve, il puisse passer sous la tablette AB; remplissez d'eau ce flacon, & après en avoir bouché l'ori-

fice avec le pouce, plongez-le dans le metoure de la cuve, l'ouverture en bas, & ne débouchez cette ouverture que lorsqu'il sera plongé, afin que l'eau dont il est rempli, ne vienne point nager à la surface du mercure: inclinez alors ce flacon au dessous de la tablette AB, pour faire passer par l'entonnoir qui y est creusé, quelques gouttes d'eau : elles s'éleveront facilement à travers le mercure; & parvenues au haut de la colonne de mercure. renfermée dans ce cylindre, vous verrez la transparence de l'air sphatique se troubler à l'endroit de son contact avec l'eau : cette couche deviendra blanche & opaque. Vous verrez une espece de pellicule pierreuse qui s'engendrera & qui formera une séparation entre l'air & l'eau. A raison de son extrême affinité avec l'eau, l'air sphatique s'infinuera à travers les pores & les crevasses qui surviendront à cette pellicule, & vous verrez l'eau s'élever sous le cylindre, à proportion qu'elle s'unira à l'air. A mesure que cette eau s'élevera, il se formera de nouvelles pellicules les unes au dessus des autres, & le tube se remplira en grande partie d'incrustations pierreuses, qui offriront un spectacle aussi agréable que surprenant.

Souvent, dit le D. Priestley (a), la croûte dont nous venons de parler, creve dans le milieu; un petit jet d'eau qui s'élance par la crevasse, se change à l'instant en cette substance pierreuse, & ressemble à une boussée de poudre blanche, qui s'éleve quelquesois jusqu'a deux pouces de hauteur à travers l'air, & il se forme des crystallisations tout-à-fait agréables sur les parois du vaisseau.

Si on ramasse avec soin toutes les pellicules & toutes les parties solides qui se sont engendrées dans cette expérience, & si on les desséche avec toute l'attention possible, elles sormeront une poudre blanche un peu acide au goût; mais qui perd aisément ce caractere. Elle devient totalement insipide par son lavage dans l'eau.

La seconde maniere de faire cette expérience est plus curieuse & plus agréable que la premiere; on la doit encore au D. Priestey: la voici.

Second

On verse de l'eau dans un des vaisseaux cylindriques destinés à servir de récipiens pour ces sortes d'expériences, & on en verse jusqu'à ce qu'il en soit rempli à la moitié de

<sup>(4)</sup> Exper. & observ. sur diff. esp. d'air , tom. 3.
Y iij

sa capacité. On acheve alors de le remplir de mercure; cela fait, on le recouvre d'un petit obturateur, semblable à celui que nous avons décrit (28. Pl. 2. Fig. 4.), mais proportionné à la capacité de la cuve: je lui donne communément entre quinze & dixhuit lignes de diametre. On renverse le vaisseau dans le mercure de la cuve, pour l'établir sur l'ouverture a de la tablette A B. On fait alors passer & un peu brusquement de l'air sphatique sous ce vaisseau. Au moment ou chaque bulle d'air arrive au haut du mercure, & atteint l'eau qui le furnage, on observe une espece de flocon blanc, qui prend la forme d'une calotte terreuse, qui s'éleve jusqu'au haut du vaisseau. La partie supérieure du cylindre se gorge de ces croûtes ou de ces pellicules, & pénétrées par l'eau qui y séjourne, elles forment une espece de gelée, qui s'épaissit de plus en plus, à raifon de la multitude des pellicules qui s'y rassemblent.

C ette expérience réussira encore mieux; ces pellicules seront plus amples, plus abondantes, si au lieu d'introduire de l'air sphatique de cette saçon, on l'engendre exprès, en reprenant le matras qui contient la matiere propre à cet esset, & en le remettant

de nouveau sur le feu : dans ce cas, il faut supprimer la tablette AB, & tenir à la main le vaisseau cylindrique, rempli en partie d'eau, & en partie de mercure, & le disposer au-dessus du bec du tube communiquant, au moment où l'air sphatique se dégagera dans toute sa pureté. Les bulles d'air chassées par l'expansion de ce fluide. & portées avec plus de véhémence sous le yaisseau, produisent un plus grand effet. Les flocons dont nous venons de parler sont plus sensibles, & il s'en produit une plus grande quantité que celle qu'on pourroit obtenir d'une masse d'air sphatique, renfermée dans un vaisseau aussi petit que celui dont on seroit obligé de se servir pour l'expérience précédente.

On peut en effet en procédant de cette nouvelle maniere, continuer plus long-tems l'opération; & si on la continue, on verra toute la masse d'eau se convertir en une substance solide; & si on parvient à saturer parfaitement la masse d'eau, l'air qui abordera ensuite, ne trouvant plus d'humidité à laquelle il puisse s'unir, remplira la partie inférieure du vaisseau, dont il expulsera le mercure, & on le verra ensuite sous forme diaphane & transparente.

Ce phénomene offre une multitude de variétés qu'on ne peut prévoir ni décrire : il en est une entr'autres qui ne se fait remarquer que très-rarement, mais que le Priestley dit avoir observée quelquefois (a): une grande bulle d'air, dit-il, adhere quelquefois par sa partie inférieure à la surface du mercure: & une autre bulle s'élevant au 'même endroit, avant que la partie inférieure de la premiere soit sermée, pousse en avant la partie supérieure, & alonge de tout son volume cette premiere bulle; une autre suit & fait la même chose, jusqu'à ce qu'enfin il se forme un tube dont les côtés s'épaisfissent continuellement, & qui s'étend depuis le mercure jusqu'à la superficie de l'eau. J'en ai vu quelquefois, ajoute-t-il, de quatre pouces de longueur; & d'autres tubes s'étant formés à côté des premiers, le vaisseau étoit presque rempli de ces tubes de différentes longueurs, appuyés les uns contre les autres, & qui représentoient assez bien un buffet d'orgues.

J'ai fouvent, dit-il ensuite, changé dans moins d'une heure, deux ou trois mesures

<sup>(</sup>a) Expér. & Observ. sur diff. esp. d'air, tom: 3:

d'eau en une masse solide; & lorsqu'on retire celle-ci du vaisseau & qu'on la presse, elle fournit une grande quantité de liqueur acide: c'est précisément de l'eau saturée de la portion acide de l'espece d'air dont il est ici question; je dis de la portion acide, car il s'en faut de beaucoup que ce fluide soit un être simple.

(104) Si on examine avec soin les résul- Explication tats des expériences que nous venons de rap- menes précéporter, nous serons bien éloignés de croire que cette substance aériforme qui s'éleve à travers le mercure, & qui demeure au-dessus de ce fluide, lorsqu'il est extrêmement sec, fous une forme permanente d'air, soit entierement de l'air. C'est bien sans contredit le principe le moins abondant qui s'y trouve: la plus grande partie de cette masse aériforme est composée d'un véritable acide dégagé du sphat par l'intermede de l'acide vitriolique, & par l'action du feu; & cet acide entraîne avec lui une portion terreuse que le sphat lui fournit : or, d'après cette idée générale & bien confirmée par l'expérience, on explique facilement la formation de ces concrétions pierreuses que quelquesuns avoient originairement désignées sous le nom d'air concret.

Par fan union avec le fohat, l'acide vit Name dégage un acide particulier extré mont appuniible, & il fe volatilist unione somps une portion de la terre Bitter : eine derniere fubstance parfaiter amminée avec l'acide qui se dégage. p wie wel alegee d'expansibilité, qu secondinent fa transparence & and actions, and qu'il ne se m more munt à rempre & à dén ; de là cene substance many and a service of the contract of the cont A more amount, beriqu'elle demeure manie de mer The war we wish ke trouve en co and the state of the author a About & were and remain on difficient A Commence and the commence of A route mercuie arise observe dan services and the senons de faire was a rest and a me véritable AND THE COUCH A. 326

The more demantes ici la pré-" A North and the pack mature of sit areas anches one nous ne grandes resuc de selimaise : ne fero Hebiteture terin er gere toution

l'acide vitriolique, qu'on renferme dans le matras, & qui seroit volatilisée par le phlogistique du sphat? ou seroit-ce, comme le D. Priestley le prétend, un véritable acide sulfureux volatil dégagé du sphat, dans l'acte de sa combinaison avec l'acide vitriolique? ou enfin seroit-ce, comme le prétend un Chymiste moderne, un acide tout à fait particulier, dans lequel on découvre les principales propriétés de l'acide marin? C'est, il faut en convenir, une question fort épineuse à résoudre, & qui exige de nouveaux travaux plus suivis que ceux qu'on a faits jusqu'à present : tout ce que nous pouvons assurer actuellement, c'est que cet acide n'est certainement point de l'acide vitriolique mis en expansion; il a des caracteres particuliers qui le distinguent suffisamment de cette espece d'acide: son odeur, sa saveur cette faculté d'attaquer le verre, à ce qu'on prétend, de le corroder, de le percer, ne peu\_ vent nullement convenir à l'acide vitriolique.

On ne peut point dire non plus que cet acide foit à proprement parler de l'acide marin; quoiqu'il participe singulierement aux propriétés de ce dernier, il en differe néanmoins par plusieurs propriétés qui ne conviennent aucunement à l'acide marin.

C'est encore moins de l'acide sulfureux volaril, nonobstant les expériences qui déterminent le D. Priestley à le regarder comme tel : seroit-ce donc un acide particulier & tout à fait différent des acides minéraux connus jusqu'à présent? ou seroitce un acide mixte, résultant de la combinaison de quelques-uns de ceux-ci? C'est au temps & à l'expérience à nous apprendre ce qu'on doit penser à ce sujet.

Affinité de Pair spi ati-que avec difzances.

(106) Nous ne nous étendrons-point sur les affinités qu'on decouvre entre l'air acide sérentes subs-subs-substances de substances avec lesquelles il peut se combiner facilement; nous ne pourrions que rapporter ici les faits & les résultats des expériences faites par le D. Priestley. Nous observerons feulement après lui, qu'il n'a pas moins d'affinité avec l'esprit-de-vin qu'avec l'eau, & qu'il paroît même que l'esprit-de vin agit plus puissamment que l'eau sur cette espece d'air. Le Docteur Anglois nous apprend en effet qu'une dose donnée d'esprit de-vin saturée de cet air, conserva toute sa limpidité, & qu'elle conserva encore malgré cela son inflammabilité: il faut donc de toute nécessité que l'esprit-de-vin absorbe non-seulement la partie acide de cet air, ce qu'il a



de commun avec l'eau, mais outre cela qu'il absorbe encore cette partie terreuse que l'eau fait précipiter dans son union avec l'acide de l'air sphatique, & conséquentment qu'il dissolve complétement ce mixte aérien.

#### PARAGRAPHE SECOND.

## De l'Air acide vitriolique.

(107) Si on peut contester jusqu'a un cer- 1: 22000. tain point la dénomination gé érique d'air que le D. Priesley a voulu conferver a ces to the especes de finices qui font l'objet de la pré- more fente Section, on peut a plus julie fire difputer à celul ci le cara faite particulier c'anide vitriolieus dont le Dillegiols le grenile.

Il no la cut certatament point dotté cette dénomination, sai cla réficie for les movem alectris il a été doi de de recourie pour se le procurer. I havour han donte que. quelque देवेदाई देव देखिकार का का कि कि रेक्क ब Pacide vient igue que, on he pour l'amerer à œ dégré à apprés de la ce descende . nécessaires a la forme aéromote, à volte. toit parent a le conduce a ceretar an en le traitem area des différent entragement. propess a let fourth per ou moint appadammere de parregiaque (pe ... e enceue

point que la combinaison de cet acide avec le principe inflammable produit un acide composé, qu'on connoît sous le nom d'acide sulfureux volatil: ajoutez à ces raisons l'odeur forte & pénétrante que répand autour de lui c ette espece de fluide; & cette odeur nullement équivoque eût dû déterminer le D. Priestley à le désigner sous un nom qui lui fût plus propre: en lui conservant donc le nom générique d'air, il eût dû le défigner fous le nom d'air acide sulfureux volatil; mais nous n'avons point dessein de disputer sur les mots; & quelque juste que soit notre observation, nous conserverons à ce produit la même dénomination sous laquelle le Docteur Anglois nous a appris à le connoître.

Moyen d'obsenir cette espece d'air.

(108) On obtient l'air acide vitriolique par l'intermede de quelques parties grasses, huileuses, & en général par l'intermede de quantiré de substances sur lesquelles l'acide vitriolique peut avoir prise, en supposant qu'elles soient propres à lui sournir une certaine quantité de principe inflammable. Il saut outre cela employer l'action du seu, pour saciliter celle de cet acide, & savoriser le développement du produit qu'on se propose d'obtenir. Mais nous devons saire observer encore que cette opération exige beaucoup de ménagement, & qu'il saut se précautionner

contre les accidens qui pourroient survenir. si l'action de cet acide étoit trop prompte & trop forte. Je ne conseillerois, par exemple, à personne d'employer ici des huiles ou d'autres matieres grasses en général, à moins que ce ne fût à très-petites doses; car la production de l'air deviendroit si prompte & si abondante, que les vaisseaux ne pourroient peut être résister à son expansion. C'est pour cette raison que la prudence exige de se servir ici de mercure, qui contient suffisamment de principe inflammable, pour le succès de l'opération, & sur lequel l'acide vitriolique ne peut agir assez brusquement pour mettre les vaisseaux en danger. Voici de quelle maniere nous procédons.

Nous renfermons dans un petit matras de deux pouces ou environ de grosseur, deux gros de mercure, & nous versons par-dessus deux onces de bon acide vitriolique. On peut varier de quelque chose la proportion de ces drogues, sans que le succès de l'expérience en soit moins assuré. Tant que les choses demeureront dans cet état, l'acide n'agira que soiblement sur le mercure, & la production de l'air n'aura point encore lieu. On aura donc le tems de disposer convenablement l'appareil, & d'attendre que le lut dont nous allons parler soit sec, ce qui n'est

|             | ·                                       |
|-------------|-----------------------------------------|
| 13          | _: 'L 5                                 |
| ::          |                                         |
| e           |                                         |
| <b>:</b> :- |                                         |
| -           |                                         |
| <b>:</b> .  |                                         |
| <b>.</b>    | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| -           | : :: ::                                 |
|             |                                         |
|             | , ·                                     |
|             | ***                                     |
|             |                                         |
|             |                                         |
|             |                                         |
|             |                                         |
|             |                                         |
|             |                                         |
|             | -                                       |

M t' c

elever dans le matras; l'air atmofqu'il contient se porte au dehors, aisse échapper. Pendant ce tems, re dans la cuve l'un des petits cydoivent servir de récipient, & odeur du produit se fait sentir foron le reçoit & on le met en réserve, vant ce que nous avons indiqué à (a6); on éloigne donc le fourneau us le matras, des que le cylindre est rempli; on en reçoit quelques bulre qui se succédent plus lentement, plonge ensuite dans sa cuvette pour de côté, & en substituer un second · On rapporte alors le fourneau fous s, & on procéde de la même maniere lui-ci & pour tous ceux qu'on se proremplir du même produit. Un peu ude à faire ces fortes d'expériences prendra plus que tout ce que nous tons ajouter ici sur cette maniere de euvrer.

09) Cet air spécifiquement plus pesant Ilestingulies l'ait atmosphérique, séjourne très-longps dans un vase ouvert en plein air, & oît méphitique au suprême dégré. Pour 1 qu'on le respire, même avec précautions, excite une convulsion violente dans les

organes de la respiration, & il provoque a toux : son odeur extrêmement forte & pénétrante, est parfaitement la même que celle de l'acide sulfureux volatil, & se communique, comme nous le démontrerons plus bas, à tous les corps qui sont restés quelque temps enveloppés dans son atmosphere.

Expérience.

Une lumiere plongée dans un des magasins rempli de ce fluide, s'y éteint aussitôt. & ce phénomene peut se répéter nombre de fois, avant que cet air soit totalement décomposé. & qu'il puisse continuer à brûlet dans un vaisseau de cette espece.

Il a la plus

(110) Son affinité avec l'eau soit liquide. grande affini-té avec l'eau. foit concrete, est on ne peut plus grande; il s'y unit presqu'entièrement, & ce n'est qu'avec peine qu'on parvient à en saturer une masse d'eau donnée.

Expérience. Pl. s. Fig. s.

Pour démontrer cette vérité, nous mettons en place la perite tablette AB, ( Pl. s. Fig. 8.) & nous disposons fur l'ouverture de cette tablette, un des vaisseaux cylindriques rempli de cet air; alors nous faisons passer une certaine quantité d'eau dans ce vaisseau; supposons un cylindre d'un pouce. & on se fert à cet effet du petit flacon dont nous avons parlé précédemment (103); on voit auflitôt l'eau abtorber une portion de

la masse d'air, dont le volume diminue sensiblement, & on voit le mercure de la cuve s'élever à proportion dans le vaisseau cylindrique. On peut, si on le veut, hâter le succès de cette opération, en agitant modérément le vaisseau sur la tablette, ayant soin toutesois de ne point mettre son ouverture à découvert, & qu'elle soit constamment noyée dans le mercure; sans cela l'air extérieur ou atmosphérique s'introduiroit dans le vaisseau, & occasionneroit une erreur maniseste dans le résultat de cette expérience.

Faite avec cette précaution, l'air acide vitriolique & l'eau se touchent par un plus grand nombre de points, & ces deux fluides cédant plus facilement à l'affinité qui les maîtrise, se combinent avec la plus grande promptitude; presque toute la masse d'air se trouve absorbée, en supposant toutesois qu'elle soit bien pure, c'est-à-dire, non mêlée d'air atmosphérique, comme il arrive quelquésois lorsqu'on se hâte trop de mettre en réserve le produit qui s'échappe de matras.

H ne reste donc plus alors dans le vaisseau cylindrique, qu'une très-petite portion d'air, qui n'a pu être absorbée par l'eau, A ro a limings : mais l'ear n'en n'eft point rour mee armet. E elle neur en absorber

me our grane manne. E voici de quelle manare or rein saffiner de ceme vérité

in the second

Franci in les reins francis AB, (M. ६ 🗓 १३ । अन्य जन्म ब्रीमुक्त विकास स्टाम्स्री d'an ance naminame ninnere-le dans k mercire de la cirre. Le écons une fermion The second of the second of the second of the second and former as a mount AB, & fairs ration lan auto contrare dans le vailleur cyimmere aum ar vient de faite nière, à भीवत अधिकारता साहर हात प्राचनात त. यात्र flan der engert anderes var Fear; elk k क्षा का क्षा मानवार सामावार सामावार वार के मार्टcomme d'alle une reine d'écre grice un per ties anglemes and and Temperiesa neutrality than the latinia finite कारण कर भारती किया, व सारावारणका एक cette dettere controlle devenire de foi min à increme. La magnétic de de forces a more mare from the rooms core, क्रमा के केंद्र कार्या कार्या के स्थान स्थान car. E recent lemes navez a fi er dier inderer insummer, i direis w me le annome des ur ales eminer dien Se marte.

Linke is automaticale as describits

sera achevée, retirez le vaisseau cylindrique de dessus la planche; amenez-le dans la cuve pour l'y boucher avec l'obturateur dont nous' avons déja parlé (Pl. 2, Fig. 4.) mais dont les dimensions doivent être proportionnées à la capacité de la cuve : retirez ce vaisseau de dedans la cuve, & versez tout ce qu'il contient dans un entonnoir dont la queue soit très-sine, & que vous boucherez avec le doigt : le mercure comme plus pesant se précipitera au fond de l'entonnoir; débouchez-en la queue, & laissez couler le mercure dans un vaisseau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de l'eau dans l'entonnoir: bouchez-le alors une seconde fois pour le transporter au-dessus d'un second entonnoir garni d'un filtre dans lequel vous laisserez couler toute la liqueur. Cette cau se filtrera; elle sera très-claire, très-limpide, mais elle portera avec elle une odeur trèsforte & très-pénétrante d'acide fulfureux volatil. Mise sur la langue, elle y fera éprouver un sentiment d'acidité très-caractérisé: d'où il fuit que cette espece d'air se combinant à l'eau, elle lui communique les propriétés de son acide.

Ce que nous venons d'observer par rapport à l'eau prise dans l'état de liqueur,

s'observe également avec la même substance prife dans un état concret, c'est-à-dire, fous forme de glace.

spérience,

Faires passer un morceau de glace sous un des vaisseaux cylindriques remplis d'air acide vitriolique, & établissez ce vaisseau sur la tablette de la cuve : vous observerez austitôt que la glace se fondra aves la plus grande promptitude; & que l'eau provenante de cette fusion, absorbera très-promptement la masse d'air avec laquelle elle sera en contact. Si l'eau qui furnagera alors le mercure est assez élevée dans le vaisseau pour renfermer un nouveau morceau de glace, ce second morceau s'y fondra également vîte : un troisieme, un quatrieme y sondroient également; & l'eau saturée de la portion de cet air, susceptible d'être absorbée par l'eau, acquerra les mêmes propriétés que la précédente.

tme affini-

(11,1) Si on répete la même expérience auce l'ér avec de l'éther vitriolique, c'est-à-dire, si on introduit une dose d'éther dans un des magasins remplis d'air acide vitriolique, on remarquera la même tendance à l'union entre l'éther & l'air. Ces deux fluides se combineront avec avidité: leur volume total diminuera, & on verra le mercure s'élever à proportion dans le vaisseau.

On remarque cependant une différence entre l'éther & l'eau : celle-ci ne se sature que difficilement de cette espece d'air. Lorsqu'elle s'est chargée de tout ce qu'elle peut absorber d'une dose donnée de ce fluide. elle peut encore en absorber. & elle en absorbera une assez grande quantité, si on y fait passer une nouvelle dose d'air acide virriolique, comme nous venons de l'observer; mais il n'en est pas de même de l'éther; il s'en sature facilement, de saçon qu'il ne peut plus en absorber; mais, malgré cette union, il conserve toute sa transparence & toute son inflammabilité.

(112) Presque toutes les substances qui presque toucontiennent abondamment le principe inflammable, ont une affinité plus ou moins marquée avec cette espece d'air. S'il en est ment quelques-unes avec lesquelles il ne paroisse ont une afficontracter aucune union, & fur lesquelles moinagrande son action ne se développe point sensiblement, cet effet dépend vraisemblablement de quelque cause étrangere qui s'oppose à cette action.

tances contiennent abondamphlogiftique, nité plus ou avec cut ais

Il n'agit, par exemple, aucunement sur le fer, quelque tems qu'on les laisse en conract l'un avec l'autre; on retrouve le fer & l'air acide vitriolique dans le même état où on les avoit pris. Mais si cet air vient à être combiné avec l'eau, il communiquera à cette liqueur la faculté de corroder ce métal avec la plus grande promptitude.

Cette finguliere proprieté de l'air acide vitriolique rapproche assez ce fluide d'un caractere particulier qu'on remarque à l'acide vitriolique, & cette observation n'est point échappée à la sagacité du D. Priestley (a); il observe très-bien que l'acide vitriolique très-concentré n'attaque point le fer, mais qu'il le dissout avec la plus grande rapidité, lorsqu'il est étendu & alongé d'eau.

S'il est plusieurs substances, contenant abondanment le principe inslammable, sur lesquelles l'air acide vitriolique ne paroisse point avoir de prise, il en est plusieurs avec lesquelles il a la plus grande affinité, & qui l'absorbent singuliérement. Nous choisirons parmi ces derniers le charbon.

Affinité de cette espece d'air avec le charbon.

(113) Coupez par tranches de quatre à cinq lignes de hauteur, un morceau de charbon que vous aurez fait bien dessécher au feu, pour qu'on ne puisse y suspecter la moindre quantité d'humidité surabondante. Faites

<sup>(</sup>a) Expér. & observ. sur diff. esp. d'air, tom. 2.

passer une de ces tranches sous l'un des magasins cylindriques rempli d'air acide vitriolique, & posez ce vaisseau sur la tablette de la cuve.

Des le moment du contact entre le charbon & l'air, ce dernier sera absorbé avec une rapidité étonnante, & vous verrez le mercure s'élever à proportion dans le vaisseau.

Malgré l'affinité singuliere qu'on remarque entre ces deux substances, il ne paroît point que l'acide agisse d'une maniere particuliere sur le charbon. Il n'en dégage aucun principe maniseste. Il paroît seulement condensé à sa surface à laquelle il communique un dégré éminent d'acidité, qu'on peut très-bien reconnoître au goût & à l'odorat. Ce charbon, en effet, irrite la langue, & répand une odeur très-forte d'acide sulfureux volatil.

On ne peut certainement point dire ici fur-tout lorsqu'on a pris la précaution que mous venons d'indiquer, que cette combinaison se fasse par l'intermede de l'humidité surabondante dans le charbon. C'est donc précisément à raison du principe inflammable seul que cette union se contracte.

Ce principe qui surabonde dans l'air acide vitriolique n'est point tellement uni à cet air, on les avoit pris. Mais si cet air tie, pourse combiné avec l'eau, il commun qui n'en conliqueur la faculté de corrod ce qui arrive, la plus grande promptiture e de l'air atmof-

S'il pre à quoi on parvient assez facileen introduisant dans le mélange une mité donnée d'eau qui s'empare de l'air

vitriolique.

vitriolique. Or, en traitant ensuite le sédu, ou mieux, en le mêlant avec de l'air sireux, on voit que la rutilation est beaucoup moins sensible, & que la diminution est moindre que celle qu'on observe, lorsqu'on traite de la même maniere toute autre portion du même air atmosphérique, non combiné précédemment avec de l'air acide vitriolique; ce qui prouve suffisamment que ce résidu a été altéré, & qu'il a été phlogistiqué par son mélange avec l'air acide

Af cett/ d'a/ el/

· Cette preuve que nous devons au Docteur Priestley, n'est cependant pas à l'abri de tout reproche. On sair en effet que l'eau n'absorbe point entiérement & complétement toute la masse d'air acide vitriolique avec laquelle elle est en contact; il pourroit donc se faire ici que cette altération que nous attribuons au phlogistique surabondant de l'air atmosphérique, ne fût due qu'à son mélange avec le résidu de l'air acide vitriolique, ou au moins que ce résidu concourût pour beaucoup à la production de ce phénomene. Cette diffisuité n'est pas sans fondement; nous la proposons à ceux qui auront assez de loisir pour bien analyser ce résidu, & découvrir ce en quoi il peut influer dans le résultat de cette expérience. Ce travail est certainement digne de leur attention.

(114) Si l'air acide vitriolique paroît L'siracideviavoir quelqu'action fur l'air armosphérique, fuepoint sur il ne paroît influer aucunement, il paroît n'avoir aucune action sur toutes les especes d'airfixe. dair fixe dont nous avons fait mention iufqu'à présent; il ne contracte avec eux aucune union qui altere leur constitution. L'air inflammable, par exemple, ne perd rien de son inflammabilité par son mélange avec Jui, quelque temps qu'on entretienne cette

combinaison. On la détruit facilement par l'intermede de l'eau, qui s'empare de l'air acide vitriolique, & on trouve ensuite que le residu oft véritablement de l'air inflamtuable.

Clitte obièrvation qui paroîtroit venir à l'assi de la précédente, ne leve point pour par à addiculte que nous venons de prosent. L'air inflammable ne contractant par le l'air nitreux, les le pouvons luger de l'effer que peut l'air et lui fon melange avec l'air acide monque; nous voyons fimplement id que ce mélange n'attaque point fon inflammabilité.

Or . . . . sperience nous a deja appris qu'il q

agit puissamment sur cette substance: il la dissout avec la même facilité que le font les acides minéraux, & il la réduit en une espece d'huile, qui demeure dans cet état jusqu'à ce qu'on soit parvenu à détruire l'action de l'air acide vitriolique, en détruisant leur agrégation.

Faites passer un morceau de camphre Expérience, dans un des magasins remplis d'air acide vitriolique, ces deux substances ne seront pas plutôt en contact, qu'elles tendront à la combinaison, & qu'elles se combineront. Le camphre absorbera une portion de cet air, & vous verrez le mercure de la cuve s'élever à proportion sous le vaisseau; bientôt vous verrez la surface du mercure couverte d'une couche huileuse, qui augmentera d'épaisseur à proportion que le camphre se dissoudra; laissez-les choses dans cet état, tant qu'il restera de l'air acide vitriolique fous le vaisseau, dont le camphre pourra s'emparer : si les doses sont bien proportionnées, la totalité du camphre sera dissoute & amenée à l'état huileux.

Voulez-vous maintenant détruire cet effer, & rendre au camphre la solidité qu'il aura perdue? Rien de plus simple que le procédé qu'il faut suivre: faites passer sous le vais-

# in Ia i Manue

in me manue dem militare: collect aunt nus dufinne me e amarine au int muse vinolituse die semparens di mus en it vous centre e manuel de filtifier in et mores in vollent.

a min manne e see es sès sons mention en la minima de ser es sès sons me manne serve; sui se la minima de la minima del minima de la minima de la minima de la minima de la minima del minima de la minima del minima de la minima de la minima del minima del minima de la minima de la minima de la minima del minima de

### Palainases Indistant

### De l'Air mile moin.

in me de la constant de la constant

Je l'esprit de sel; mais au lieu de ce produit, il lui en vint un autre sur lequel il ne comptoit point; il obtint un fluide extrêmement expansible, nullement inflammable, mais dont l'affinité avec l'eau étoit relle, qu'il en étoit presqu'entiérement abforbé, & qu'il perdit, par cette combinaison, sa forme aérienne, pour se converpresqu'entiérement en liqueur : il est facile d'imaginer que le D. Priestley sentit parfaitement tout ce que cette découverte avoit d'intéressant, & qu'il fut fort empressé répéter une expérience aussi singuliere; il parvint facilement à fon but, & il décou-Frie qu'au lieu d'air inflammable, que l'acide maria produit abondamment lorsqu'il agit Far le fer, il donne ici un fluide bien dif-Férent & dont les propriétés méritent la plus grande attention de la part des Physiziens; il défigna ce produit sous le nom-Pair acide, & on verra dans le moment les raisons qui le porterent à lui donner sette domination, que nous lui conserverons encore, malgré les observations que Lous avons faites précédemment sur ces fortes de produits (95).

E (328) Si le D. Priestley employa d'abord pour obtenie d'esprit de sel & le cuivre, pour se procurer cette espece

de produit.

la substance dont il est ici qui parvint à en obtenir encore, s abondamment à la vérité, & d' bien différente, à raison de ses du plomb, de l'étain, du zin du fer , il sentit parfaitement : priété essentielle de ce fluide fur-tout, de l'expansion de l'ac & conséquemment, qu'on pourro un moyen moins dispendieux & a à arriver au même but : il crut ( avoir recours au procédé même ploie pour fabriquer l'esprit de plit, nous dit-il, à cet effet de une petite fiole, & il versa pai certaine quantité d'huile de vitricentrée, & à l'aide d'un dégré modéré, il parvint à obtenir de marin; cette méthode, comme très bien, est d'autant plus comm fiole préparée de cette maniere. feulement fournir une grande produit, mais peut encore ser plusieurs semaines, à la même ayant foin, chaque fois qu'on v usage, de verser dedans quelq d'acide vitriolique, & de lui fai un peu plus de chaleur qu'aupara

Nous suivons exactement ce procédé. lorsque nous voulons nous procurer cate espece d'air; mais nous croyons devoir faire observer, qu'il est de la prudence de ne point faire cette opération dans un cabinet de physique, ni dans un appartement orné de dorures ou de bronzes, parce que les vapeurs qui s'échappent nécessairement, attaquent singuliérement toutes les substances métalliques qu'elles rencontrent, & les gâtent. D'ailleurs les propriétés de ce fluide sont les mêmes, à quelques - unes près, que celles de l'air acide vitriolique, dont nous avons parlé dans le paragraphe précédent. Ils different sur-tout l'un de l'autre, en ce que l'air acide vitriolique a besoin d'être combiné avec l'eau, comme nous l'avons observé p écédemment (112), pour attaquer le fer & les autres substances métalliques, tandis que l'air acide marin les attaque immédiatement sous sa forme aérienne & dans son état sec.

(119) Nous dirons donc simplement. que si on examine les propriétés de l'air acide marin, on trouvera que, semblable à l'air acide avec l'esu, l'éther, &c. vitriolique, il a la plus grande affinité avec l'eau, prise dans l'état de liqueur, ou dans l'étar de glace; on lui trouvera la même af-

Propriétés

finité avec l'éther, avec l'esprit-de-vin, &c. Abarbé par l'eau, cet air formera une espece de sel très-fort; mais on remarquera ici une différence assez notable qui le distingue de l'air acide vitriolique.

Différence tre cette riolique.

Celui-ci, comme nous l'avons précedemment (110), a une telle affinité avec l'air acide l'eau, qu'on ne peut l'en saturer que difficilement, & qu'elle en absorbe une très-grande quantité. Il n'en est pas de même de l'air acide marin. Quelqu'affinité qu'on lui découvre avec l'eau, quoiqu'il s'unisse à elle avec la plus grande promptitude, il en faut peu pour l'en saturer; & une fois saturée, elle ne peut en prendre davantage : on voit alors cet air s'élever au-dessus d'elle, & y conserver sa forme aérienne.

itre diffé-

On remarque encore une différence dans la combinaison de ces deux especes de fluides avec l'éther. L'air acide vitriolique ne lui fait rien perdre de sa limpidité; mais il blanchit au passage de l'air acide marin : il se trouble & il prend ensuite une couleur jaune, tirant sur le brun; phénomene particulier qui mériteroit d'être étudié & d'être examiné plus particulierement qu'on ne l'a fait jusqu'à présent.

Veut on suivre de plus près toutes les

différences qu'on peut assigner entre ces deux especes d'air; quoique non essentielles, elles méritent d'être connues : ils ont l'un & l'autre une affinité singuliere avec toutes les substances qui contiennent le principe inflammable; mais ils ne se comportent pas tout les deux exactement de la même manière à leur égard : prenons en pour exemple le charbon & les substances huileuses.

L'air acide vitriolique, comme nous l'a- Autre dis vons observé précédemment (113), ne paroît point agir sur le charbon : il ne se décompose point; il se condense pour ainsi dire à sa surface. Il n'en est pas de même de l'air acide marin; il se condense également à la vérité à la surface du charbon, mais il agit manifestement sur lui: il le décompose, il s'empare de son phlogistique, & il produit de l'air inflammable.

Ce même fluide, cet air acide marin atta- Autre dif que encore plus ou moins les huiles qu'on rence. foumet à son action. Il les altere toutes : essentielles ou grasses, & non siccatives, il les décompose jusqu'à un certain point, mais il n'agit point aussi facilement sur les unes que sur les autres; il en est quelques-unes avec lesquelles il ne se combine que difficilement. Nous ne citerons ici que quelques

observations de ce genre, que nous devons à la sagacité du D. Priestley, & elles suffirent pour constater la vérité du fait que nous venons d'avancer.

Son action r les huiles. L'huile essentielle de térébenthine, par exemple, absorbe très-promptement l'air acide marin, & s'épaissit singuliérement dans ce mélange. Elle acquiert beaucoup de consistance & une couleur brune assez foncée.

L'huile de menthe produit un effet semblable, & lorsqu'elle a absorbé une certaine quantité de cet air, elle ressemble assez bien à la thériaque.

L'huile d'olive ne l'absorbe qu'assez difficilement, ou au moins très-lentement, & elle devient presque noire & gluante. Elle acquiert une odeur assez désagréable, mais peu tenace, car elle se dissipe en peu de jours, lorsqu'on l'expose au contact de l'air libre.

D'après les caracteres généraux de cette espece d'air, on conçoit facilement qu'il doit être très méphitique, & l'expérience justine très bien cette idée; cet air est singulièrement dangereux à respirer. La lumière ne peut brûler dans son sein, elle s'y éteint aussitôt: mais voici un phénomene particulier, & qui mérite d'être remarqué.

Au moment où l'on plonge une lumiere Effet fingudans un vaisseau rempli d'air acide marin, duit sur la luon la voit briller d'une lumiere verdâtre, qui accompagne son extinction. & on lui voit reprendre cette même couleur, au moment où on la rallume. Nous n'insisterons pas davantage sur les propriétés de ce fluide: pous ne voulions simplement qu'exciter la curiofité de nos Lecteurs, & engager les Amateurs à confacrer leurs loifirs à l'examen d'un être qui n'est point encore aussi connu qu'il mériteroit de l'être; nous n'infisterons donc point sur l'effet singulier que cette espece d'air produit sur l'alun & sur le nitre, ce qui fit croire au D. Priestley que l'air acide marin sépare de leurs bases, & l'acide nitreux & l'acide vitriolique. Cette shéorie tres-délicate ne peut être éclaircie que par des travaux suivis, qui restent encore à faire, & qui n'entrent point dans le plan de notre Ouvrage.

Nous préviendrons simplement ceux qui voudront se livrer à ces sortes de recherches, qu'un morceau d'alun renfermé dans un vaisseau rempli d'air acide marin, y prend une couleur tirant sur le jaune; qu'il absorbe finguliérement cet air, & qu'il se réduit en poudre. Un morceau de salpêtre, soumis

Aa iii

à la même épreuve, y est aussitôt entouré d'une fumée blanche, qui se répand dans toute la capacité du vaisseau, & l'air se trouve presqu'entiérement absorbé dans l'espace d'une minute.

Le D. Priestley qui rapporte ce phénomene, soupçonne même que la portion d'air qui ne sur point absorbée dans cette expérience, n'étoir qu'une portion d'air atmosphérique qui s'étoir trouvée sur la surface de l'esprit de sel dans sa fiole; & il est d'autant plus porté à regarder e résidu comme de véritable air atmosphérique, qu'il traita immédiatement l'acide marin lui-même, pour en obtenir l'air acide marin sur lequel il opéra.

#### PARAGRAPHE QUATRIEME.

### De l'Air acide végétal.

(120) Le vinaigre extrêmement concentré, est susceptible, ainsi que les acides minéraux dont nous avons parlé dans les deux paragraphes précedens, de prendre un dégré d'expansion qui lui donne une forme aérienne, & qui l'amene à cet état permanent de sécheresse & d'élassicité que nous avons désigné jusqu'à présent sous le nom général d'air. C'est encore aux soins & aux travaux du D. Priestley que nous devons cette découverte importante. Il seroit à de-firer qu'on se fût occupé davantage à suivre & à étudier les propriétés de ce sluide singulier : mais ce travail n'étant encore qu'ébauché, nous ne pouvons en donner ici qu'une idée superficielle, que nous puiserons dans l'Ouvrage du célebre Physicien Anglois.

Maniere d'obtenir cet

imaginer de se procurer ce produit; l'un consiste à prendre quelque substance qui contienne abondamment l'acide du vinaigre,
& à l'en déloger par un acide plus fort, & le
recevoir dans un récipient approprié de la
même maniere qu'on reçoit & qu'on met
en réserve les airs acides dont nous avons
parlé précédemment. Le second consiste à
traiter immédiatement le vinaigre le plus
concentré, & à le réduire par le secours
d'une chaleur appropriée à l'état où on se
propose de l'amener. Ce sut à cette derniere méthode que le D. Anglois s'arrêta,
& il parvint parsaitement à son bur.

Cette méthode emporte cependant avec elle quelque difficulté. On conçoit, en effer, facilement que l'acide du vinaigre étant étendu dans l'eau, cette eau se réduit nécessairement en vapeurs, lorsqu'on pousse. comme il convient, le dégré de chaleur, au terme de l'ébullition. Delà une quantité plus ou moins grande d'humidité qui passe sous le récipient, & au lieu d'avoir un produit très-sec, un acide dépouillé de toute eau furabondante à fon essence saline, on l'obtient encore étendu dans une certaine quantité de phlegme, qui altere plus ou moins ses qualités, & nuit à l'état aériforme sous lequel on youdroit l'obtenir. Mais il est un moyen très-simple & très-propre pour remédier à cet inconvénient. Il consiste à mettre dans le trajet que doit parcourir ce fluide, un vaisseau propre à concentrer les vapeurs humides & à les retenir. Au lieu d'un syphon communiquant simple, & tel que nous nous en sommes servis jusqu'à présent, pour transporter le produit du vaisseau dans lequel il se développe dans le récipient qui doit le recevoir, on se sert de deux tubes convenablement tournés. L'un de ces tubes A communique d'une part avec le matras B (Pl. 5. fermé, & d'une autre part, avec une espece de boulé C, dont le ventre ou la plus grande partie de la capacité doit être au-dessous de

Pl. 5, Fig. Fig. 12.), dans lequel le vinaigre est renl'insertion de ce tube, & du second D, dont



l'une des extrêmités communique également avec cette boule, tandis que son autre extrêmité s'engage dans le mercure de la cuve sous le vaisseau cylindrique qui sert de récipient; la boule C doit être appuyée sur une espece de guéridon Q, pour donner une solidité convenable à cet appareil, & elle doit être suffisamment éloignée du matras B, disposé au-dessus d'un sourneau de seu.

A proportion que les parties aqueuses du vinaigre se réduisent en vapeur dans le matras, & qu'elles s'élevent pour enfiler les tubes communiquans, elles éprouvent un dégré de froid suffisant, qui les condense lorsqu'elles arrivent dans la Boule C, & elles s'y amassent, en abandonnant le produit aérien qu'elles accompagnoient. Celui-ci continue sa route, & vient se rendre par le tube D dans le récipient qui l'attend. Ce sut avec un appareil de cette espece, que le D. Priestely sit cette expérience, & si cet appareil n'est point aussi parsait qu'il seroit à desirer qu'il le sût, c'est encore le plus exact que nous ayons.

(122) Méphitique comme les précédens, l'air acide végétal seroit très-dangereux à respirer, & il éteint, comme l'air acide vitriolique, la flamme d'une bougie qu'on

Propriétés de cette espece d'air. Il est méphitique. es moyens de parer à l'inconvénient qu'il arouva: voici le fait.

- avoit mis une petite quantité d'eau dans # tube de verre; mais il n'eut pas plutôt produit de l'air acide végétal à travers le rcure qui étoit au dessous de cette eau, l'origine de ce tube, qu'une petite bulle hir qui se trouvoit, nous dit-il (a), vers intrémité fermée & supérieure de ce tube, mmença à s'ensier, & continua de même deu'à ce qu'elle eût fait sortir toute l'eau nube, La même chose, ajoute-t-il, m'ariva avec un tube dont l'extrémité étoit ablée hermétiquement : j'eus, continue-t-il, a même réfultat avec l'esprit-de-vin que Introduifis de la même maniere dans cet wide; l'effet fut seulement beaucoup plus ipide : avec de l'huile de térébenthine . le hême effet fut encore plus prompt; il le he beaucoup moins avec de l'huile d'olives. Be phénomene fit soupçonner au Docteur Anglois que l'air acide végétal procuroit à hir commun une très - grande expansion; pais l'expérience qu'il imagina pour confirmer cette idée, ne répondit point à fon

<sup>(</sup>a) Exper. & Observ. far diff. esp. d'air, tom. 2.

attente; & toutes celles qu'on a répétées à puis, ne prouvent encore qu'une action a ciproque entre ces deux especes de fluide sans qu'il soit possible de déterminer ce action d'une manière satisfaisante.

Celle que l'air acide végétal exerce s Phule d'olive, mérite une attention sing liere. Dès qu'on fait passer une quanti donnée d'huile d'olives dans un vaisseau ren pli en partie de cet air, on remarque au tôt une absorption assez rapide; mais l'huik au lieu de devenir plus épaisse, & de poircir par sa combinaison avec l'air aci végétal, comme il arrive lorsqu'on la m en contact avec l'air acide vitriolique, d l'air acide marin, elle perd de plus en pl sa viscosité. Sa couleur se déruit : elle a quiert à peu de choses près la limpidité Peau, & elle approche singulierement, qua à son apparence, d'une huile essentielle or, ce fait attesté & confirmé autant de so qu'on a répété cette expérience, mérit d'erre suivi, & offre à la curiofité du Phi ficien & du Chymiste, une multitude d'ob servations importantes à faire; il seroit e effet important d'examiner les nouvelles pro riétés que l'huile acquiert dans ce procédé

s altérations que l'air acide végétal éprouve. de quelle maniere il agit sur les autres beces d'huiles: c'est un travail tout neuf ne nous abandonnons à ceux qui viendront rès nous.

#### ARTICLE SECOND.

#### De l'Air alkalin volatil.

(123) Réfléchissant sur le dégré d'exmsion qu'il avoit fait prendre à l'esprit-de- cette décou-. & fur le procédé qui lui avoit si bien ussi pour priver cette substance de son u surabondante à son essence saline, le D. riestley imagina très-bien qu'il pourroit rvenir à exalter de la même maniere, & il pourroit priver pareillement de toute midité furabondante l'alkali volatil . & faire prendre une forme aérienne. Le sucs répondit parfaitement à son attente & Pparvint à obtenir un fluide aériforme auel il donna le nom d'air alkalin volatil. (124) Il prit d'abord à cet effet de l'esit volatil de sel ammoniac; il le renferma pour obtenir ns un petit bocal très-mince, & à l'aide de d'air. chaleur qu'il lui communiqua par la flamme rune chandelle, il en fit élever, nous dit-il

(a), une vapeur abondance, qu'il reene un vailleau rempli de mercure, & où demeura fous la forme d'un air marfie & permanent, qui se fut point cood par le froid. Il obtint un requisit roc fair semblable de l'etorix de coerce de ce de fel volatil, soit fluide soit concret : 1 il s'apperçut bientôt que ces deux prod n'étoient point absolument pars, & quel alkalin qui se dégageoir dans ces opérario éroit mêlé d'une affez grande quantité d fixe contenu dans les iubiliances qu'il ( stoyoir; il imagina donc, pour remêdi: cet inconvénient, de n'employer que l prir volatif de fei ammoniac, réfuient la distillation avec la chaix éteinre, & il. tint un produit beaucoup plus pur. Mais moven devenois trop dispendieux koriqu vouloir se procurer une cres grande qu tiré d'air alkalin ; ce for cette confidérat qui détermina le D. Priesties a emplo immédiarement les matériaux même di on tire l'espeit volatil de fel ammoniac. conféquence, il méia enfemble une par de fel ammoniac, & trois parties de cha

<sup>(</sup>a) Expér. & oblerv. far diff. elp. d'air, mm. t.

freinte qu'il renferma dans un bocal, & le succès répondit parfaitement attente.

Il se présente cependant encore ici une nouvelle difficulté en suivant ce procédé: on voit bientôt une vapeur humide qui s'éleve avec la substance aériforme, & dont il faut absolument se débarrasser, pour obtenir le produit dans un état de ficcité parfaite. Cette humidité qui devient de plus en plus abondante, est de véritable esprit volatil de sel ammoniac : on parvient assez Pacilement à le ségréger de la portion aériforme, en interposant dans son chemin un petit vaisseau dans lequel il puisse se déposer à son passage : on se sert très-favorablement à cet effet de l'appareil que nous avons décrit (121), (Pl. 5, Fig. 12.), en traitant de Pl. 5, Fig. La maniere d'obtenir l'air acide végétal. L'ef- 12. Drit volatil de sel ammoniac tombe dans la boule C, & le fluide aériforme continue La route pour se porter dans le récipient defeiné à le recevoir.

Nous évitons encore plus facilement cet aconvénient, & nous n'avons pas befoin de tout cet appareil, lorsque nous ne vousons point épuiser les matériaux de tout l'air \*kalin qu'ils contiennent, Nous employons

à cet effet un mélange de sel ammoniac à de minium, ou un mêlange de même se de précipité rouge; & en ménageant le dégré de chaleur, nous en retirons un produir assez abondant pour faire nos expériences, & notre produit a toute la sécheresse convenable.

Nous renfermons donc ce melange dans un petit matras de deux pouces ou environ de diametre, & il n'en est rempli qu'à la moitié ou environ de sa capacité. Nous lutons at col de ce matras & avec les précautions indiquées précédemment pour les airs acides, un long fyphon communiquant: nous ig. 2. l'adaptons ensuite à la colonne (Pl. 1, Fig. 2.) pour en exposer la boule à l'action de feu, & toujours de maniere qu'on puisse faire mouvoir librement & éloigner le réchaud: nous remplissons de mercure les cylindres & les petits flacons que nous jugeons nécefsaires à la quantité d'expériences que nous voulons faire; & en suivant le même procédé que nous avons indiqué par rapport aux airs acides, nous remplissons ces magafins d'air alkalin, dont nous nous proposons de démontrer les propriétés.

ciétés (125) Comme alkali volatil, & même e efur. dans un état de concentration très-confidérable.

dérable, on conçoit facilement que s'il 11 est méphipeut être respiré à très-petites doses, & même s'il peut être avantageusement respiré en certaines circonstances, il n'en est pas moins méphitique pour cela : il n'est nullement propre à entretenir le jeu de la respiration; il exciteroit des convulsions violentes dans l'organe de cette importante fonction, & les animaux qui seroient plongés dans son atmosphere, y périroient en assez peu de tens. On doit donc le regarder comme un fluide méphitique : une lumiere plongée dans son sein s'y éteint aussitôt; mais on observe en même tems qu'avant dé s'y éteindre, sa lumiere est changée par l'addition d'une autre flamme d'une couleur tirant sur le jaune très-pâle qui l'enveloppe pendant quelques momens: or, cette nouvelle lumière ne peut être fournie que par la combultion de l'air alkalin qui se rapproche en cela des propriétés de l'air inflammable; & il est à présumer que l'air alkalin. quelque pur qu'il soit, se trouve mêlé avec une portion suffisante d'air atmosphérique: puisqu'il n'y a que cette espece d'air, ou l'air proprement dit, qui puisse concourir & permettre la combustion & l'inflammation des corps; mais cet air atmosphérique faitil portion de l'air alkalin qu'on engendre? Entre t-il en combinaison avec lui dans l'aste de s'a génération, ou lui est-il étranger & s'unit il à lui au moment où l'on fait l'expérience dans l'air atmosphérique? Cette derniere opinion me paroît la plus probable, mais elle exige d'être consirmée par de nouvelles observations qui nous restent encore à faire.

on affinité ec l'eau. (126) Il en est de cette espece d'air comme des précédentes: il a une affinité singuliere avec l'eau; & si on fait passer une petite quantité d'eau dans un des cylindres remplis de cette espece d'air, on voit aussitôt la combinaison de ces deux sluides & le mercure, monter précipitamment dans le vaisseau, jusqu'à ce que l'eau soit arrivée au point de saturation auquel elle arrive assez facilement. Ce qui rapproche davantage cette espece d'air des propriétés de l'air acide marin que de celles de l'air acide vitriolique qui ne se sature d'eau que très-difficilement, comme nous l'avons remarqué précédemment (110).

On trouve la preuve de cette vérité dans l'observation que nous avons faite ci-dessus d'après le D. Priestley. L'eau qui s'éleve dans l'opération, faite selon sa méthode, &

qui se sépare du fluide aérien, dans le vaisseau qu'on dispose entre le matras & le récipient, n'est autre chose que de l'alkali volatil en liqueur, & c'est l'alkali le plus concentré qu'on puisse se procurer sous forme liquide.

L'affinité singuliere qu'on découvre entre l'air alkalin & l'eau, nous indique suffisamment celle qu'il doit avoir avec la glace, & on démontre également qu'il s'unit avec la plus grande rapidité à la glace qu'on lui présente, & qu'il la fond très-promptement. On démontre pareillement que l'eau qui provient de la fonte d'un morceau de glace par cette espece d'air, est elle-même très-propre à en faire fondre une nouvelle dose, & à se saturer du principe aérien, & à se convertir en liqueur alkaline volatile.

L'éther, l'esprit-de-vin produisent des ef- Aveclientes, fets semblables; ils absorbent aussi bien que vin l'eau cette espece d'air, & ils s'en saturent fans rien perdre pour cela de leur inflammabilité naturelle.

Il n'en est pas de même des huiles, si Avec iss nous en exceptons les huiles essentielles. qui paroissent avoir quelque tendance à leur combinaison avec l'air alkalin volatil, les autres ne contractent aucune union avec lui,

ne l'absorbent point communément, & n'en Tont nullement altérées par leur contact, & leur sejour avec cette espece d'air; ce qui paroîtroit tenir un peu à la tenacité de l'aggrégation des parties hulleuses, & c'est un nouvel objet digne des recherches & de l'attention des Physiciens.

Tous, les corps dont les pores sont un peu grands, & qui contiennent le principe inflammable, mais particuliérement le charbon & l'éponge, absorbent singulièrement cette espece d'air. Ils acquérent par cette absorption une odeur alkaline si pénétrante, qu'il seroit imprudent de les sentir, en respirant avec force.

(127) L'air alkalin mêlé avec différentes d'autres especes d'air, avec l'air atmosphérique, l'air fixe, l'air inflammable, l'air nitreux, ne produit aucune effet sensible, & il n'altére en rien les propriétés de l'espece particuliere d'air avec lequel on le mêle. On en trouve la preuve en le séparant de son adjoint par l'intermede de l'eau, & on démontre facilement que le résidu jouit de toutes les propriétés qui conviennent naturellement à ce relidu.

: des airs

Il n'en est pas de même si on mêle de l'air alkalin avec un air acide quelconque,

Supposons avec l'air acide vitriolique. Il en résulte un sel neutre ammoniacal, dont la génération présente un spectacle assez agréable. On voit en effet, au moment du mélange, un nuage blanc qui s'éleve dans le vaisseau, & des crystaux qui se rassemblent & qui tapissent ses parois, à proportion que les deux especes d'air se mêlent, se combinent ensemble, & disparoissent, c'est-dire passent de l'état aérien, à un état concret.

Si on observe avec attention ce phéno- Observation mene, si on modifie l'expérience qu'on peut sur ce p faire pour combiner ces deux especes d'air. on démontre facilement que l'air acide vitriolique est plus pesant que l'air alkalin volatil. & voici comment nous procédons à cet effet.

On remarque en effet, que si on établit sur la planchette A B de la cuve, un magafin en partie rempli d'air acide vitriolique, & qu'à l'aîde d'un petit flacon rempli d'air alkalin, on introduise une portion de ce dernier sous le premier vaisseau; on voit aussitôt un nuage blanc très-abondant, qui s'éleve très-rapidement au haut du vaisseau, à raison de la plus grande légéreté respective de l'air alkalin : si au contraire le magasin établi sur la Planchette de la cuve renferme de l'air alkalin, & qu'à l'aîde d'unflacon rempli d'air acide vitriolique, on introduise cette derniere espece d'air dans le vaisseau rempli d'air alkalin; le même nuage se fait observer, mais il lui faut plus de tems pour arriver au haut du vaisseau, & il n'y parvient que progressivement, comme produit par un fluide plus dense, & qui ne s'éleve que plus difficilement dans l'acte de sa combinaison.

Telles sont en abrégé & sommairement les propriétés de ces nouvelles especes de fluides qu'on a cru devoir désigner sous le nom générique d'air. Puisse cet essai flatter la curiosité de nos Lecteurs, & les mettre à portée de suivre commodément les recherches qui restent à faire sur une matiere aussi neuve qu'importante en physique!

F I N.



# TABLE

## DES MATIERES.

| Des différentes especes d'air 'qu'on d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | é-       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| signe sous le nom d'air fixe. Premier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25       |
| idées sur ces sortes de principes. Page                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t        |
| Opinion de Van-Helmont.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2        |
| Travaux de Boyle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6        |
| Travaux de M. Halles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -        |
| Son opinion sur ces sortes de principes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7</b> |
| Observation for le nom d'air fire au'e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Observation sur le nom d'air fixe qu'o donne en général à ces sortes de principe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2        |
| acione di general a des jorces de princepe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G.       |
| Résultats de quelques-unes des expérienc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T<br>es  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12       |
| Différentes especes d'air fixe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Différentes especes d'air fixe. Plusieurs moyens d'obtenir ces différent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | es<br>es |
| especes d'air.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14       |
| De la distillation. ibi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| The 1 - Community of the control of | 14       |
| D = O C = C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19       |
| $\mathbf{D} \in \mathcal{C}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LO       |
| Section Premiere. De l'air fixe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| Section premiere. De l'air fixe qu'on entend par air fixe proprement d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | it.      |
| The same containing from the first from the same section of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ž4.      |
| TR / T 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15.      |
| Observation sur l'air naturellement conter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ui       |
| Jame Denni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _        |
| aans t'eau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | đ.       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | đ.       |
| Maniere de produire l'air fixe.  Observations sur les récipiens ou magasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | đ.       |

٠..

| <b>3</b> 2                                                               |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| à air.                                                                   | 27          |
| Rapports de l'air fixe à l'air atmoss                                    | bhéri-      |
| que.                                                                     | 31          |
| Expérience qui prouve que l'air fixe                                     | se di-      |
| late ou se condense à raison des dég                                     | rés de      |
| température qu'il éprouve.                                               | ibid.       |
| Observation sur la maniere de faire                                      | vasser      |
| l'air d'un vaisseau dans un autre.                                       | 33          |
| Différence entre l'air fixe & l'air atme                                 | osphé-      |
| rique L'air fixe est plus pesant                                         | . 35        |
| : rique L'air fixe est plus pesant<br>Expérience. Manière de peser l'air | fixe.       |
|                                                                          | 36          |
| L'air fixe est méphitique,                                               | 38          |
| Il éteint la lumiere.                                                    | 39          |
| Expérience.                                                              | 4,9         |
| Il fait périr les animaux qui le resp                                    | irent.      |
| 2. July 2                                                                | 43          |
| Expérience.                                                              | 44          |
| Maniere de prendre & de mettre en réser                                  | ve de       |
| l'air fixe qui s'engendre dans la                                        | cuve        |
| d'une brasserie.                                                         | 45          |
| Moyens de remédier aux accidens cause                                    | es par      |
| ta respiration de l'air fixe.                                            | 46          |
| L'air fixe ne produit point les mêmes                                    | effets      |
| lur toutes fortes d'animaux.                                             | <b>~</b> 56 |
| Effet de l'air fixe sur la végétation.                                   | ibid.       |
| Effet de l'air fixe sur les couleurs vége                                | tales.      |
|                                                                          | 59          |
| Observation sur les faits précédens.                                     | 60          |
| Des vertus médicinales de l'air fixe.                                    | 63          |
| De sa qualité antiseptique.                                              | 64          |
| Expérience.                                                              | 66          |
| Observation sur cette expérience.                                        | 67          |
| L'air fixe appliqué aux maladies put                                     |             |
| . In a city Inc. marks amounted fine                                     | 68          |

| DES MATIERES.                                                           | 393                  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Maniere d'administrer ce remede.                                        | 79                   |
| c'air fixe appliqué au scorbut                                          | aux                  |
| maladies cancéreuses.                                                   | . 73                 |
| c'air fixe appliqué au calcul hum                                       | ain. 80              |
| Affinité de l'air fixe avec l'eau.<br>Expérience qui confirme cette pro | 89                   |
| expérience qui confirme cette pro                                       | priété de            |
| l'air fixe.                                                             | ibid,                |
| La ventouse occasionnée par la con                                      | ıbınaıfo <b>n</b>    |
| de l'air fixe avec l'eau.                                               | 90                   |
| Expérience propre à déterminer la                                       |                      |
| d'air fixe dont l'eau peut se sait                                      | •                    |
| Dualité de l'eau saturée d'air fixe.                                    | 92<br>Nais 6 mg      |
| Différens moyens de charger l'eau<br>en profitant de la cuve d'une bi   | u uu jixe            |
| Procédé du D. Priestley.                                                |                      |
| Autre procédé du même.                                                  | 93                   |
| Procédé de M. le Duc de Chaulnes.                                       | 9 <del>4</del><br>95 |
| Différens moyens de produire le m                                       | ême effet            |
| avec de l'air fixe dégagé de la cr                                      | aie. ibid.           |
| Appareil de M. Priesiley.                                               | 97                   |
| Appareil de M. Lavoisier.                                               | 99                   |
| bservation sur ce procédé.                                              | 101                  |
| Appareil de M. Mitouard.                                                | ibid.                |
| Appareil du D. Nooth, perfectio                                         | nné par              |
| Parker.                                                                 | 103                  |
| Néme appareil perfedionné par l'A                                       | lbbė Ma-             |
| _gellan.                                                                | 167                  |
| Notre appareil.                                                         | 801                  |
| Premieres idées sur le véritable princ                                  | -                    |
| des eaux minérales.                                                     | 110                  |
| Découverte de M. Vénel qui met la                                       | -                    |
| évidence.<br>Faux minérales fadices                                     | 112                  |
| Eaux minérales factices.<br>Expérience. L'eau aérée dissout le          | for vis              |
| De l'acide de l'air fixe.                                               | -                    |
|                                                                         | 123                  |
|                                                                         |                      |
|                                                                         |                      |
| · •                                                                     |                      |
| •                                                                       |                      |
|                                                                         |                      |

Lagrantian parati merhittani meritani

— El insulierement inti-leneral. Afforto le cur tureus ivec l'ac-Generation d'un ét immonitatio sum

Section troisieme. De l'air inflamente. Sur lancie sui fourniffent le l'air infl

mable.

Manuero de je orocurer de l'ur influmma

Diffences entre duir indummable & la semmun.... v. u semmun pean

el uferente.

20 E ilir inflammable et nephinales. Opperazion fur on enflammabilen. Experience.

Primomenus is Tro inflammación. Primisos sur inflammació so II. Prica

Anglichen a laur intellichen müsselle die 15. Teleta. On som andere Schriebetal einsperfestigt.

Entre ente go product file for plus en consult entropie lo for form excent lors orden marks. To be been form la plus form at 8 de rome reacters of the fact prove explosion.

Des varieties au en est drug dans la flante kalle and oromaide.

De l'afficie de la flavore de l'air cof. nable.

Este de lean de l'air informable. : Des is de l'air informable de l'eau. : Onlessation de Priefley de la manier

nur fler l'air inclarancele.

autons des phénomeres précèdens.

|                                                  |               | • • |
|--------------------------------------------------|---------------|-----|
| DES MATIERES.                                    | 397           |     |
| Air inflammable natif.                           | 271           |     |
| Opinion de M. Chaussier sur la natur             |               | •   |
| l'air inflammable.                               | 281           |     |
| SECTION QUATRIEME. De l'air déphlo               |               |     |
| tiqué Ce qu'on entend par air dép                |               |     |
| gistiqué.                                        | 285           |     |
| D'où l'on tire l'air déphlogistiqué.             | 287           |     |
| Condition essentielle à cette opération.         | 290           |     |
| Procédé pour obtenir l'air déphlogisti           |               |     |
| Observation sur cette expérience.                | 292           |     |
| Propriétés de l'air déphlogistiqué.              | 294<br>296    |     |
| Sa pesanteur spécifique.                         | 297           |     |
| Autres propriétés de l'air déphlogistic          |               |     |
| analogues à celles de l'air ordinaire.           | 301           |     |
| L'air déphlogistiqué est plus salubre que        | l'air         | •   |
| ordinaire.                                       | 303           |     |
| Expérience. Salubrité de cet air démo            | ntrée         |     |
| par la respiration animale.                      | 304           |     |
| Expérience Même vérité démontrée pa              |               |     |
| vivacité de la lumiere plongée dan<br>fluide.    |               |     |
| Expérience. Même vérité démontrée pa             | 30 <b>6</b>   |     |
| preuve de l'air nitreux.                         | 307           |     |
| Détonnation de l'air inflammable con             |               |     |
| avec l'air déphlogistique.                       | 309           |     |
| De l'origine de l'air déphlogistiqué.            | 312           |     |
| De la calcination des métaux, & de l'            | aug-          |     |
| mentation de poids qu'on trouve dan              | s les         |     |
| chaux métalliques.                               | ,31 <b>.4</b> |     |
| Grande question sur la génération de             |               | •   |
| déphlogistiqué. SECTION CINQUIEME. Des airs acid | 320<br>100 Ex |     |
| alkalins.                                        | 322           |     |
| ARTICLE PREMIER. Des airs acides.                |               |     |
|                                                  |               |     |
| •                                                | •             |     |
|                                                  |               |     |
|                                                  |               |     |
| •                                                |               |     |
| •                                                |               |     |
|                                                  |               |     |

| 398 TABLE                                                | •                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Description de l'appareil en mercure.                    | 325                     |
| Magasins ou récipients.                                  | 728                     |
| Observation sur la maniere de mana                       |                         |
|                                                          | 330                     |
| Division des airs acides.                                | 3 32                    |
| PARAG. PREMIER. De l'air acide sp                        | han-                    |
| que D'où l'on tire cette espece                          | par-                    |
| ticuliere d'air.                                         | 333                     |
| Production de l'air acide sphatique.                     | 335                     |
| Propriétés de l'air sphatique.                           | 336                     |
| Il est singulierement méphitique.                        | 437                     |
| Il à la plus grande affinité avec l'eau                  | 338                     |
| Premier moyen de démontrer cette aff                     |                         |
| Cacand marrie                                            | 339                     |
| Second moyen.                                            | 341                     |
| Explication des phénomenes précèdens                     | • 345                   |
| De la nature de l'air acide sphatique                    | . 345                   |
| Affinité de l'air sphatique avec différ                  |                         |
| Jubstances.  PARAG SECOND. De l'air acide vitrio         | 3 <b>4</b> 8            |
| PARAG. SECOND. De l'air acide vitrion                    |                         |
| La dénomination de cette espece d'a absolument impropre. | •                       |
| Moyen d'obtenir cette espece d'air.                      | 349.                    |
| Propriétés de cette espece d'air                         | 350.<br>11 est          |
| fingulierement méphitique.                               | 11 eji<br>351           |
| Il a la plus grande affinité avec l'ea                   | ٦) <sup>د</sup><br>الله |
| Expérience.                                              |                         |
| Expérience.                                              | 354<br>356              |
| Expérience.                                              | 358                     |
| Même affinité avec l'éther vitriolique.                  | ibid.                   |
| Presque toutes les substances qui conties                | nnent                   |
| abondamment du phlogistique, on                          | t une                   |
| affinité plus ou moins grande avec                       | cette                   |
| espece d'air.                                            | 359                     |
| 7 L                                                      | 211                     |

.

| DES MATIERES.                                    | 399          |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Son affinité avec le charbon.                    | 360          |
| L'air acide vitriolique n'influe point si        |              |
| dissérentes especes d'air fixe.                  | . 363        |
| Son action sur le camphre.                       | 364          |
| Expérience.                                      | 365          |
| Sa combinaison avec les sels alkalis.            | 366          |
| PARAG. TROISIEME. De l'air acide ma              |              |
| Origine de cette espece d'air.                   | ibid.        |
| Procédé pour obtenir facilement cette e          | spece        |
| de produit.                                      | 26 <b>7</b>  |
| Propriétés de ce fluide Son affinité             | avec         |
| l'eau & l'éther.                                 | 369          |
| Différence entre cette espece d'air & l'air      |              |
| vitriolique Autre différence.                    | 378          |
| Autres différences.                              | 37 E         |
| Son action sur les huiles.                       | 372          |
| Effet singulier qu'il produit sur la lus         | miere.       |
|                                                  | 373          |
| PARAG. QUATRIEME. De l'air acid                  | e vé-        |
| gétal.                                           | 3 <b>74</b>  |
| Maniere d'obtenir cet air.                       | 375          |
| Propriétés de cette espece d'air Il e            |              |
| phitique.                                        | 377          |
| Son affinité avec l'eau.                         | 378          |
| ARTICLE SECOND. De l'air alkalin                 |              |
| til Origine de cette découverte                  |              |
| cédé pour obtenir ce produit.                    | 381          |
| Propriétés de cette espece d'air.                | 384          |
| Il est méphitique.                               | 385          |
| Ses affinités Avec l'eau.                        | 386          |
| Avec la glace.<br>Avec l'éther, l'esprit-de-vin. | 387<br>ibid. |
| Avec les huiles.                                 | ibid.        |
| Avec les corps poreux.                           | 288          |

•

•

Sin me rige avec d'autres especes d'au.

s airs acides.

ation sur ce phénomene.

d'air. ibid, ibid, 389

Fin de la Table.



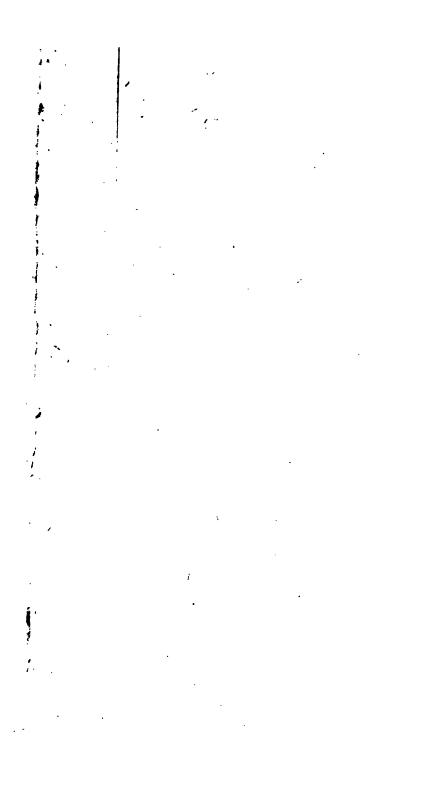

Planche 2 . THE STREET

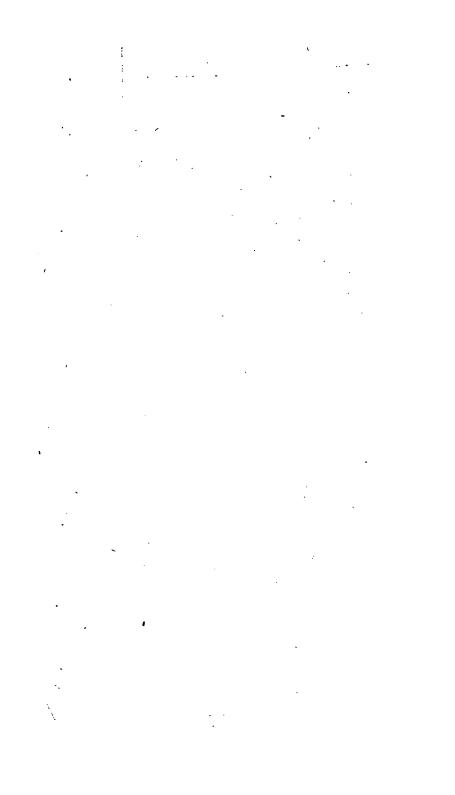



-. . 



• . : , , : ٠. ÷ . • 1



--.

• • 



•

•

•

.

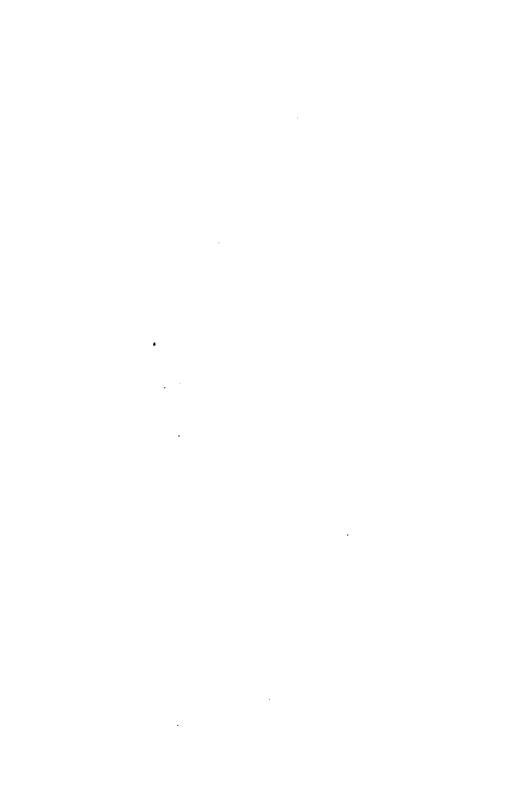

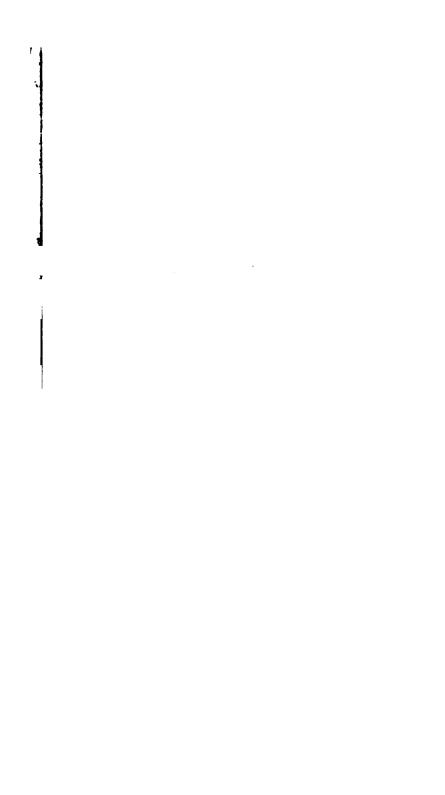







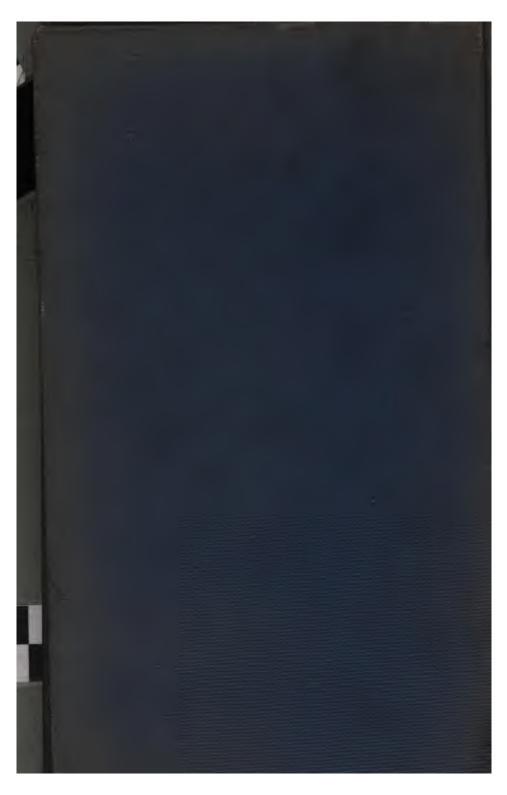